

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

3 3433 06933557 2



. 



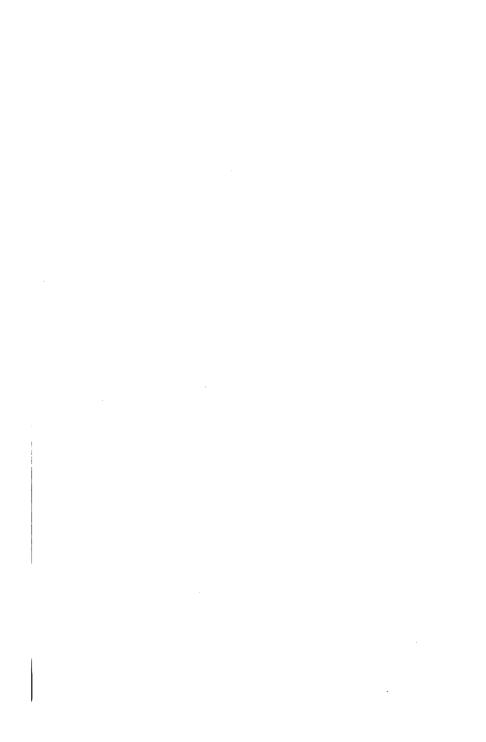

•

# SEPTIÈME QUARTIER. SAINT-EUSTACHE.

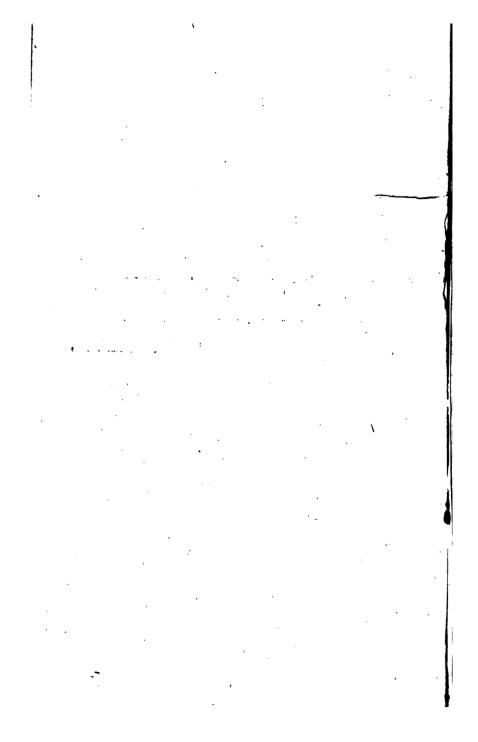

# RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

SUR

## LAVILLE DE PARIS,

DEPUIS SES COMMENCEMENTS CONNUS. JUSQU'A PRÉSENT;

Avec le PLAN de chaque Quartier: Par le S<sup>\*</sup> JAILLOT, Géographe Ordinaire du Roi.

Quid verum...curo & rogo, & omnis in hoc fum. Horat Libr. I, Epist I.



### A PARIS,

Chez l'Auteur Quai et a côté des grands Augustins.

ot

Chez Aug. Mart. LOTTIN ainé, Imprimeur-Libraire ruë S<sup>‡</sup> Jacques, au Cocq.

M. DCC. LXXII.

Avec Approbation, et Privilége du Roi.

THE VICK PUBLICLIBRARY.

AMMA (C)

**837** Carport Commence of the Control of the Contro

The second of the second of the second

The second secon

TEAT TO THE THE

A so Approvate a d traitific at their

THE NEW PUBLIC LIBRAR

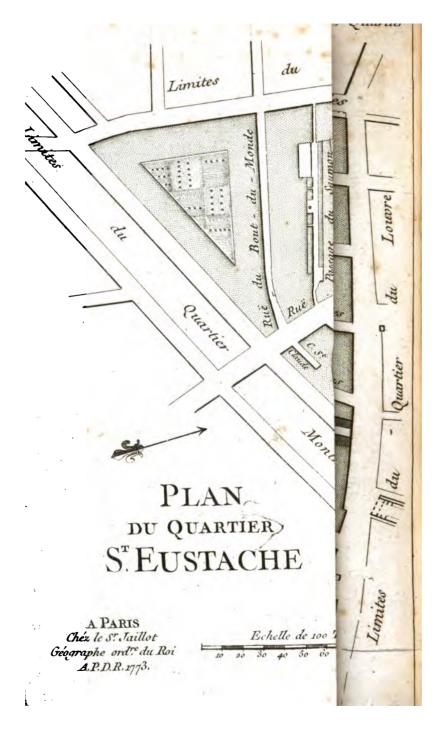



# RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

SUR LA VILLE DE PARIS.

## VII. QUARTIER.

SAINT-EUSTACHE.

CE QUARTIER est borné à l'orient par les rues de la Tonnellerie, Comtesse d'Artois & Montorgueil exclusivement, jusqu'au coin de la rue neuve S. Eustache; an septentrion, par les rues neuve S. Eustache & des Fossés Montmartre, & par la Place des Victoires aussi exclusivement; à l'occident, par la rue des Bons-Enfants inclusivement; & au midi, par la rue S. Honoré exclusivement.

On y compte trente-quatre rues, un cul-defac, une Eglife Paroiffiale, deux Chapelles, une

Communauté de filles, &c.

RUE DES VIEUX-AUGUSTINS. Elle aboutit d'un côté à la rue Montmartre, de l'autre à la rue Coquillière, & doit son nom aux Grands-Augustins, lesquels y ont eu leur première demeure. Il paroît A ii



# RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

SUR

## LAVILLE DE PARIS,

DEPUIS SES COMMENCEMENTS CONNUS. JUSQU'A PRÉSENT;

Avec le PLAN de chaque Quartier:

Par le S. JAHLOT, Géographe Ordinaire du Roi.

Quid verum .. ouro & rogo, & commis in hoc fum. Horat Libr. I, Epist. I.



### A PARIS,

Chez l'Auteur Quai et a côté des grands Augustins.

Chez Aug. Mart. LOTTIN ainé, Imprimeur-Libraire ruë St Jacques, au Cocq.

> M.DCC. LXXII. Avec Approbation, et Privilége du Roi.

Recherches fur Paris.

que depuis leur établissement elle a toujours porté ce nom, mais seulement jusqu'à la rue Pagevin, dont le nom se donnoit à la continuation de celleci jusqu'à la rue Coquillière, ainsi qu'on peut le voir dans Sauval & fur le Plan publié par d'Heulland; & avec raison, car le territoire de ces Religieux ne s'étendoit pas au-delà de la rue Soli-Lorsque les Augustins quittèrent ce Quartier, leur manoir passa, en 1293, à Robert Comte de Nevers (a), qui le donna en 1296 à son fils. J'ai trouvé dans les Archives de l'Archevêché, que le jour de S. Vincent 1315, Guillaume Bauset, Evêque de Paris, donna ce terrein à cens à Jean de Clamart & Jeanne sa femme, movennant 18 liv. & qu'outre les bâtiments, il contenoit 19 arpents. On voit aussi, par une Sentence du Bailliage du For-l'Evêque du 20 Mars 1365, & par le Censier de 1372, qu'alors ce terrein appartenoit à Nicolas Lemire. Au XVI° siècle, cet endroit s'appeloit. le Clos Gautier Saulferon (b).

RUE BABILLE. En construisant la Halle au Bled sur l'emplacement de l'Hôtel de Soissons, dont je parlerai plus bas, on a pratiqué six rues pour en faciliter les accès & les débouchés. Celle-ci forme la continuation de la rue d'Orléans, & doit son nom à M. Babille, Avocat au Parlement, Chevalier de l'Ordre du Roi, & alors Echevin.

RUE BAILLIFRE, vulgairement appelée rue Baillif. Elle va de la rue des Bons-Enfants à celle

<sup>(</sup>a) Gr. Cart. de l'Evêc. fol. | fol. 62; & 4, fol. 42 & 96. 90 verso. Cart. 137. — Reg. de la Ch. des Compt. de Nevers 3, | (6) Cens. de l'Evêc. de 1530.

Quartier Saint-Eustache.

des Petits-Champs. De Chuyes, Gomboust, Bullet, & tous les Plans du dernier siècle, ne la distinguent point de la rue des Bons-Enfants, qu'ils font aboutir en retour d'équerre dans la rue des Petits-Champs; elle en étoit cependant distinguée dès le siécle précédent. Sauval (c) dit qu'elle s'appelle Baliffre, & qu'elle doit ce nom à Claude Baliffre', Surintendant de la Musique du Roi, à qui Henri IV donna les places qui hordent cette rue. Cette affertion n'est pas juste; il a confondu, les noms. Cette place avoit été donnée par la Ville, à Bail emphytéotique, à Claude Bailliffre (d), sur la fuccession duquel elle sut saisse, & adjugée par decret, le 19 Décembre 1626, à Henri Bailli: la maison est énoncée dans ce decret rue Baillifre, au bout de la rue des Petits-Champs, dans la pointe du Rempart, tenant d'une part au sieur Bailli, Intendant de la Musique du Roi, & d'autre à Matthieu Baillifre. Matthieu & Claude Baliffre sont aussi désignés dans les papiers Censiers de l'Archevêché, comme propriétaires de maisons situées rue Baliffre (e).

RUE DU BOULOI. Elle aboutit d'un côté dans la rue Coquillière, de l'autre à celle des Petits-Champs. Sauval, qui l'appelle du Bouloir, dit qu'en 1359 elle se nommoit la rue aux Bulliers, dite la Cour Basile, & que de Bulliers on Boulliers le peuple en a fait Bouloi ou Bouloir. Il est vrai que dans tous les Titres de l'Archevêché, du XIVe.

<sup>(</sup>t) Tom. 1, p. 112. (d) Reg. des Ensaisinements (e) Cens. de l'Archevêché. du Chap. de S. Honoré, fol. | de 1623. 373 verso.

siécle, elle est désignée sous le nom de rue aux Bouliers & de la Cour Basile. Cette cour étoit située vis-à-vis le Cimetière qui fut vendu, comme je l'ai dit, à M. le Chancelier Séguier. (Voy. Quartier VI, pag. 44.) La maison du Bouloi, qui en a fait donner le nom à cette rue, étoit située visà-vis la Douane, comme on peut s'en convaincre par l'inspection des Plans de Gomboust & autres, & elle le portoit dès le commencement du XVIc siècle (f). Corrozet indique une rue des Francs-Bourgeois, qui paroît être celle-ci; mais je ne l'ai point trouvé ailleurs défignée sous ce nom. J'observerai plus bas, que les Carmelites ont eu un Couvent dans cette rue, & qu'elles s'y établirent en 1656, & non en 1664, comme le dit la Caille.

Rue du Bout du Monde. Elle traverse de la rue Montmartre dans celle de Montorgueil. On la nommoit, en 1489, ruelle des Aigoux, & en 1564, rue où souloient être les Egouts de la Ville: c'étoit en esset le passage d'un égout découvert. L'enseigne d'une maison qui étoit la cinquième à droite en entrant par la rue Montmartre, lui sit donner le nom qu'elle porte aujourd'hui: on y avoit représenté un os, un bouc, un duc (oiseau) & un globe, figure du Monde, avec l'inscription os bouc duc Monde (au bout du Monde.) Les Rébus, ces insipides équivoques de la parole & de la Peinture, que les Auteurs du Distionnaire de Trévoux ont honorés du nom de jeux d'esprit, quoiqu'ils ne soient que la production du mauvais goût

<sup>(</sup>f) Cens. de l'Evêc. de 1508.

de nos ayeux dans les deux derniers siècles, ne se fe sont heureusement perpétués que dans des enfeignes, auxquelles on ne sait point d'attention, ou sur de vieux écrans, qui ne méritent pas de la sixer.

RUE DES PETITS-CHAMPS. Elle aboutit dans la rue S. Honoré & à la Place des Victoires. On la trouve quelquefois indiquée fous le nom de rue de la Croix des Peuts-Champs, à cause d'une Croix qui étoit placée près de la seconde maison après la rue du Pélican, & que la commodité publique a fait reculer & adosser à la maison qui fait l'angle de cette rue & de celle du Bouloi. Elle doit son nom aux jardins & petits champs fur lesquels elle a été bâtie: elle le portoit au XIVe fiécle. Il n'est pas douteux que cette rue n'étoit pas aussi longue autrefois qu'elle l'est aujourd'hui; elle se terminoit au commencement de la rue neuve des Petits-Champs, appelée maintenant rue de la Vrillière: elle n'a été prolongée que lorsqu'on a démoli l'Hôtel d'Emeri pour faire la Place des Victoires, comme je l'ai déja dit; & en 1615, il y avoit un moulin entre la rue Coquillière & l'endroit où cette Place a été bâtie. L'extrémité de cette rue du côté de la Place, a porté le nom de rue d'Aubusson: on le lui avoit donné par reconnoissance pour le Vicomre d'Aubusson, Maréchal de la Feuillade, qui sit bâtir cette Place; mais ce nom n'a pas subsisté long-temps, & on lui a donné celui de rue des Petits-Champs, dont elle fait la continuation. Sur le Plan de la Caille, en 1714, dans sa Description, & même sur un Plan plus ancien, on voit que cette rue portoit ce nom dans toute son étendue : elle renserme un Hôtel qui devoit

moins sa célébrité au nom qu'il portoit, qu'aux Jeux de hazard qu'on y a long temps tolérés, & qu'une sage police a ensin supprimés; il s'appaloit l'Hôtel de Gesvres. Je n'en parle qu'à l'occasion des Armes du Roi, qui sont sculptées sur la porte, avec une ancre de Vaisseau, & qui, peutêtre avant la fin du siècle, pourroient saire penser qu'il auroit été occupé par l'Amirauté, ou destiné à l'usage de la Marine: ces Armes n'y ont cependant été mises que parce qu'en 1750, une Compagnie d'Assurance y tenoit ses assemblées.

RUE COOHÉRON. Elle fait la continuation de la rue de la Jussienne . & aboutit à la rue Coquillière. On l'a ainsi appelée dès son origine, qui est ancienne : ce n'étoit qu'un cul-de-sac en 1298. On trouve dans le grand Cartulaire de l'Eyêché (g), le Titre d'une reconnoissance de 8 den. dus sur une maison située au bout d'une ruelle sine capite, que vocatur Quoqueheron. Cette rue s'est ensuite prolongée successivement jusqu'à la rue Montmartre. (Voyez ci-après Rue de la Justienne.) Ainsi Sauval (h) a mal-à-propos avancé qu'elle avoit été bâtie en 1551, que l'année suivante on disoit rue Cogheron dite l'Egyptienne, & qu'auparavant elle s'appeloit de la Jussienne : c'est précisément tout le contraire. Les Copistes ont altéré & défiguré ce nom en écrivant Maqueron & Moquehéron: plusieurs Titres du XVI° siècle la nomment rue de l'Egyptienne dite Coqueheron, mais cette dénomination ne doit s'appliquer qu'à la partie de cette rue connue aujourd'hui sous le nom de la Justienne.

<sup>(</sup>g) Fol. 273, Cart. 437. (h) Tom, 3, p. 32.

· Quartier Saint-Eustache.

On trouve dans cette rue quelques Hôtels remarquables, tels que ceux de Chamillart, de Phelypeaux & de l'Intendant des Postes : ce dernier fait partie de l'Hôtel Royal des Postes, dont je parlerai à l'article de la rue Plâtrière,

RUE COQUILLIÈRE. Elle aboutit d'un côté à la petite Place qui est devant l'Eglise de S. Eustache, de l'autre à la rue des Petits-Champs. Piganiol (i) a copié ce que Sauval (k) avoit dit sur cet article: ils ont avancé sans sondement que cette rue fut d'abord appelée Coquetière, parce que les Coquetiers, qui font trafic d'œufs, &c. arrivent à la Halle par-là, & que du temps de Marot, on l'appeloit Coquillart, du nom d'un particulier. Sauval ajoute, avec plus de vraisemblance, qu'elle doit son nom à Pierre Coquillier, qui, en 1292, vendit à Gui de Dampierre une grande maison qu'il avoit fait bâtir dans cette rue. Il est constant qu'elle devoit son nom à cette Famille, qu'en 1262 & 1265 (1) Odeline Coquillère ( Coclearia ) fonda une Chapelle de S. Eustache, & que dans un Acte de 1255, il est fait mention d'Adam & de Robert Coquillière; ils firent même donner leur nom à une Porte de l'enceinte de Philippe-Auguste, qui étoit dans cette rue, ce qui l'a fait nommer dans les Titres de ce siècle & du suivant, rue de la Porte au Coquiller (m).

. C'est dans cette rue qu'étoit bâti l'Hôtel des Comtes de Flandres, dont Sauval parle en diffé-

<sup>(</sup>i) Tom. 3 , p. 231. (k) Tom. 1, p. 127.

théque du Roi, coté 5185. B. (m) Traité de la Police, t. 1,

<sup>(1)</sup> Manuscrit de la Biblio- p. 76.

rents endroits; mais ce qu'il en dit est si rempli de contradictions & d'absurdités, qu'il n'est pas étonnant que ceux qui l'ont copié, soient tombés dans l'erreur : tantôt c'est Gui de Dampierre Comte de Flandres (n) qui acheta, en 1292 ou environ, de Pierre Coquillier les maisons qu'il avoit en cette rue, & y bâtit l'Hôrel de Flandres; tantôt il dit (o) que cet Hôtel appartenoit à Marie de Bourbon (lisez Brabant), seconde semme de Philippe le Hardi; tantôt (p) que ce ne fut qu'en 1299 que Pierre Coquillier vendit sa maison au Comte Gui, & que vers ce temps, la rue prit le nom de Coquillière: enfin, oubliant toutes ces différentes époques, il avance (q) qu'en 1543, François I ordonna de démolir cet Hôtel pour bâtir des maisons, & construire les rues Coquiltière, du Bouloir, des Petits-Champs, de Sainte-Marie Egyptienne, & des Augustins. Je me persuaderois volontiers que c'est par inadvertence qu'il donne à cet Hôtel une si grande étendue, s'il ne disoit pas dans deux autres endroits (r), que les Hôtels Séguier & d'Epernon ont été bâtis sur son emplacement. Je tâcherois en vain de concilier toutes ces contradictions; j'observerai seulement que la maison de Pierre Coquillier n'étant point assez vaste pour le Comte de Flandres, il acquit de Simon Matiphas de Buci, Evêque de Paris en 1292, trois arpents & demi de terres voifines, sur lesquelles il fit construire son Hôtel & les jardins qui en dépendoient : la principale entrée étoit rue Coquillière, & il paroît qu'il occu-

<sup>(</sup>n) Sauval, t. 2, p. 111.

<sup>(</sup>o) Ibid. p. 190.

<sup>(</sup>p) Ibid. p. 222.

<sup>(</sup>q) Ibid. p. 190. (r) Ibid.

poit alors l'espace renfermé entre les rues des Vieux-Augustins, Pagevin, Plâtrière & Coquillière (s). Robert, fils aîné du Comte de Flandres, fit en 1293 une nouvelle acquisition de l'Evêque de Paris; il acheta le pourpris ou manoir qui avoit servi aux Augustins lors de leur premier établissement, & toutes les terres qui l'environnoient. Cet espace comprenoit tout ce que nous voyons aujourd'hui entre les rues de la Jussienne, Montmartre, des Vieux - Augustins & Pagevin: cette dernière étoit une ruelle qui séparoit ce terrein de celui de l'Hôtel de Flandres: trois ans après, Robert le donna à Louis Comte de Nevers & de Rhétel, son fils aîné. J'ai dit que les Augustins avoient occupé cet emplacement; l'Evêque de Paris, auquel il étoit retourné, exigea, en le revendant, que le Cimenère ne fût point employé à des usages profanes. La Chapelle de la Justienne en occupe aujourd'hui une partie.

Quoique l'Hôtel de Bohême, dit depuis de Soissons, régnat le long de cette rue, je n'ai point trouvé, comme le dit Sauval, qu'elle ait été appelée rue Béhaine: (on disoit autresois Béhaine

& Behaigne pour Boheme.)

Il y avoit dans cette rue un cul-de-sac, appelé cul-de-sac de l'Hôul Soissons, auquel il conduisoit.

Voyez ci-après Rue Oblin.

RUE DES DEUX ECUS. Elle traverse de la rue des Prouvaires dans celle de Grenelle. Cette rue n'a pas toujours eu cette étendue, & quoiqu'elle se hornat à la rue d'Orléans, elle portoit trois

<sup>(</sup>s) Arch. de l'Archev.

noms différents depuis cette rue jusqu'à celle des Prouvaires: on la trouve nommée rue Traversaine, Traversane & Traversine depuis la rue des Prouvaires jusqu'à celle du Four & même jusqu'à celle des Vieilles-Etuves; ensuite, entre ces deux rues, rue des Ecus & des deux Ecus; enfin tue de la Hache & des deux Haches (t) depuis la rue des Vieilles-Etuves jusqu'à celle de Néelle, dite depuis d'Orléans, & on les distinguoit encore sous ces trois noms au commencement du XVIe siécle. Corrozet indique aussi la rue des deux Ecus & celle des deux Haches, il ajoute ensuite la rue de la Vielle, rue de la Brehaigne & Pressoir du Bret; Guillot parle aussi d'une rue Raoul Menuicet. Les changements survenus à l'Hôtel de Nesle, dit depuis de Soissons, ont fait disparoître ces rues, dont je vais indiquer la situation. La rue d'Orléans s'appeloit alors rue de Nesle; elle traversoit le terrein de l'Hôtel de Soissons, & aboutissoit à la petite Place qui fait face à l'Eglise de S. Eustache: il en subsiste encore une partie dans la rue Oblin, qui, avant la démolition de cet Hôtel, se nommoit le cul-de-sac de l'Hôtel de Soissons! La rue des Vieilles-Etuves se prolongeoit aussi, & aboutissoit dans la rue de Nesle, presque vis-à-vis la porte de cet Hôtel : c'est cette partie de rue depuis celle des deux Ecus jusqu'à l'angle qu'elle formoir avec la rue de Nesle, dont Corrozet a fait mal-à-propos deux rues, & dont il ne faut faire qu'une. sous le nom de la vieille Béhaigne, nom qu'a porté l'Hôtel de Soissons. A l'égard du Pressoir du Bret,

<sup>(</sup>t) Cens. de l'Evêc. — Cart. de S. Germain - l'Auxerrois. — Compte des Anniversaires 1482.

Quartier Saint-Eustache.

il étoit vis-à-vis, dans la rue des deux Echs, entre celles du Four & des Vieilles Etuves: c'est par altération, ou par faute d'impression, que ce Pressoir est nommé du Bret; il faut lire d'Albret, la maison du Connétable d'Albret étant située entre ces trois rues. C'est dans ce même endroit, c'est-à-dire, entre les rues des Vieilles-Etuves & d'Orléans, que la rue des deux Ecus s'appeloit des deux Hâches, de l'enseigne d'une maison située au coin de la rue des Etuves, dite aujourd'hui rue de Varennes, & non pas du côté de la rue des Prouvaires, comme l'a pensé l'Auteur des Tablettes Parissanses.

Ouant à sa rue Raoul Menuicet, ou plutôt Raoul Mucet, je crois que c'est la partie de la rue des Vieilles-Etuves comprise dans l'Hôtel de Soissons. On pourroit m'opposer l'autorité d'un Auteur moderne (u), qui nous a donné un Abrégé historique de l'Hôtel de Soissons, & qui, sur les Plans qui l'accompagnent, place la rue Traversane à l'endroit où l'indique la rue Raoul Mucet. C'est dans les mêmes sources où cet Auteur a puisé, que j'ai trouvé, comme je l'ai dit ci-dessus, que la rue Traversane étoit celle qu'on nomme des deux Ecus. Le Censier de l'Evêché de 1372 l'indique ainsi : rue Traversaine, qui commence devant L'Hôtel de Néelle, & se finit en la rue des Provoires. J'observe, en second lieu, que dans ce Censier (x)& les suivants, la rue Raoul Mucet est énoncée & distinguée de la rue Traversaine : quant à la position que je lui donne, je me sonde, 1° sur

<sup>(</sup>u) Mélanges d'Histoire, de l'assson. Chez la Veuve Simon, Littérature, &c. par M. Ter-, 1768. (x) Fol. 52, 68, &c.

Recherches fur Paris. depuis cette rue jusqu'à celle des Province : on la trouve nommée rue Traversaine, Transfac depuis la rue des Prou-Vica recile du Four, & même jusqu'à celle des Vienes : entre ces deux rues, rue ils En & les deux Ecus; enfin rue de la Enie & in Hules (1) depuis la rue des Erres miqu'à celle de Nielle, dite depuis con les diffinguoit encore sous ces Tis Dies au commencement du XVIe siècle. Correct sainte auffi la rue des deux Ecus & Haches, il ajoute ensuite la rue de Breitigne & Pressoir du Bret; Garage auf d'une rue Raoul Menuicet. Les chimens à l'Hôtel de Nesle, dit desa Safras, cat fait disparoitre ces rues, dont Pris insere L firmion. La rue d'Orléans sippeix in rue de Nyle; elle traversoit le ter-Third de Soitions, & aboutiffoit the Place qui fait face à l'Eglis den nature encore une is arone la démolie

Quartier Saint-Eustache.

il étoit vis-à-vis, dans la rue des deux Ecus, entre celles du Four & des Vieilles Etuves: c'est par altération, ou par faute d'impression, que ce Pressoir est nommé du Bret; il faut lire d'Albret, la maison du Connétable d'Albret étant située entre ces trois rues. C'est dans ce même endroit, c'est-à-dire, entre les rues des Vieilles-Etuves & d'Orléans, que la rue des deux Ecus s'appeloit des deux Hâches, de l'enseigne d'une maison située au coin de la rue des Etuves, dite aujourd'hui rue de Varennes, & non pas du côté de la rue des Prouvaires, comme l'a pensé l'Auteur des Tablettes Parissennes.

Quant à la rue Raoul Menuicer, ou plutôt Raoul Mucet, je crois que c'est la partie de la rue des Vieilles-Etuves comprise dans l'Hôtel de Soissons. On pourroit m'opposer l'autorité d'un Auteur moderne (u), qui nous a donné un Abrégé historique de l'Hôtel de Soissons, & qui, sur les Plans qui l'accompagnent, place la rue Traversane à l'endroit où j'indique la rue Raoul Mucet. C'est dans mêmes sources où cet Auteur a puisé, que je l'ai dit ci-dessis, que

Me qu'on nomme des de 1372 l'indimence devant

Provoires. fier(x)

ncée

noms différents depuis cette rue jusqu'à celle des Prouvaires: on la trouve nommée rue Traversaine, Traversane & Traversine depuis la rue des Prouvaires jusqu'à celle du Four, & même jusqu'à celle des Vieilles-Etuves : ensuite, entre ces deux rues, rue des Ecus & des deux Ecus; enfin tue de la Hache & des deux Haches (t) depuis la rue des Vieilles-Etuves jusqu'à celle de Néelle, dite depuis d'Orléans, & on les distinguoit encore sous ces trois noms au commencement du XVIe siècle. Corrozet indique aussi la rue des deux Ecus & celle des deux Haches, il ajoute ensuite la rue de la Vielle, rue de la Brehaigne & Pressoir du Bret; Guillot parle aussi d'une rue Raoul Menuicet. Les changements survenus à l'Hôtel de Nesle, dit depuis de Soissons, ont fait disparoître ces rues, dont je vais indiquer la situation. La rue d'Orléans s'appeloit alors rue de Nesle; elle traversoit le terrein de l'Hôtel de Soissons, & aboutissoit à la petite Place qui fait face à l'Eglise de S. Eustache: il en subsiste encore une partie dans la rue Oblin, qui, avant la démolition de cet Hôtel, se nommoit le cul-de-sac de l'Hôtel de Soissons! La rue des Vieilles-Etuves se prolongeoit aussi, & aboutissoit dans la rue de Nesle, presque vis-à-vis la porte de cet Hôtel : c'est cetté partie de rue depuis celle des deux Ecus jusqu'à l'angle qu'elle formoit avec la rue de Nesle, dont Corrozet a fait mal-à-propos deux rues, & dont il ne faut faire qu'une, sous le nom de la vieille Béhaigne, nom qu'a porté l'Hôtel de Soissons. A l'égard du Pressoir du Bret,

<sup>(</sup>t) Cens. de l'Evêc. — Cart. de S. Germain - l'Auxerrois. — Compte des Anniversaires 1482.

& non pas du côté de la rue des Prouvaires,

comme l'a pensé l'Auteur des Tablettes Parissennes. Ouant à la rue Raoul Menuicet, ou plutôt Raoul Mucet, je crois que c'est la partie de la rue des Vieilles-Etuves comprise dans l'Hôtel de Soissons. On pourroit m'opposer l'autorité d'un Auteur moderne (u), qui nous a donné un Abrégé historique de l'Hôtel de Soissons, & qui, sur les Plans qui l'accompagnent, place la rue Traversane à l'endroit où j'indique la rue Raoul Mucet. C'est dans les mêmes sources où cet Auteur a puisé. que j'ai trouvé, comme je l'ai dit ci-dessus, que la rue Traversane étoit celle qu'on nomme des deux Ecus. Le Cenfier de l'Evêché de 1372 l'indique ainsi : rue Traversaine, qui commence devant l'Hôtel de Néelle, & se finit en la rue des Provoires. J'observe, en second lieu, que dans ce Censier (x)& les suivants, la rue Raoul Mucet est énoncée & distinguée de la rue Traversaine : quant à la position que je lui donne, je me sonde, 1° sur

<sup>(</sup>u) Mélanges d'Histoire, de rasson. Chez la Veuve Simon, Littérature, &c. par M. Ter-1768. (x) Fol. 52, 68, &c.

noms différents depuis cette rue jusqu'à celle des Prouvaires: on la trouve nommée rue Traversaine, Traversane & Traversine depuis la rue des Prouvaires jusqu'à celle du Four, & même jusqu'à celle des Vieilles-Etuves: ensuite, entre ces deux rues, rue des Ecus & des deux Ecus; enfin rue de la Hache & des deux Haches (t) depuis la rue des Vieilles-Etuves jusqu'à celle de Néelle, dite depuis d'Orléans, & on les distinguoit encore sous ces trois noms au commencement du XVIe siécle. Corrozet indique aussi la rue des deux Ecus & celle des deux Haches, il ajoute ensuite la rue de la Vielle, rue de la Brehaigne & Pressoir du Bret; Guillot parle aussi d'une rue Raoul Menuicet. Les changements survenus à l'Hôtel de Nesle, dit depuis de Soissons, ont fait disparoître ces rues, dont je vais indiquer la situation. La rue d'Orléans s'appeloit alors rue de Nesle; elle traversoit le terrein de l'Hôtel de Soissons, & aboutissoit à la petite Place qui fait face à l'Eglise de S. Eustache: il en subsiste encore une partie dans lá rue Oblin, qui, avant la démolition de cet Hôtel, se nommoit le cul-de-sac de l'Hôtel de Soissons! La rue des Vieilles-Etuves se prolongeoit aussi, & aboutissoit dans la rue de Nesle, presque vis-à-vis la porte de cet Hôtel : c'est cette partie de rue depuis celle des deux Ecus jusqu'à l'angle qu'elle formoit avec la rue de Nesle, dont Corrozet a fait mal-à-propos deux rues, & dont il ne faut faire qu'une, sous le nom de la vieille Béhaigne, nom qu'a porté l'Hôtel de Soissons. A l'égard du Pressoir du Bret,

<sup>(</sup>t) Cens. de l'Evêc. — Care. de S. Germain - l'Auxerrois. — Compte des Anniversaires 1482.

il étoit vis-à-vis, dans la rue des deux Ecus, entre celles du Four & des Vieilles Etuves: c'est par altération, ou par faute d'impression, que ce Pressoir est nommé du Bret; il faut lire d'Albret, la maison du Connétable d'Albret étant située entre ces trois rues. C'est dans ce même endroit, c'est-à-dire, entre les rues des Vieilles-Etuves & d'Orléans, que la rue des deux Ecus s'appeloit des deux Hâches, de l'enseigne d'une maison située au coin de la rue des Etuves, dite aujourd'hui rue de Varennes, & non pas du côté de la rue des Prouvaires, comme l'a pensé l'Auteur des Tablettes Parissennes.

Ouant à la rue Raoul Menuicet, ou plutôt Raoul Mucet, je crois que c'est la partie de la rue des Vieilles-Etuves comprise dans l'Hôtel de Soisfons. On pourroit m'opposer l'autorité d'un Auteur moderne (u), qui nous a donné un Abrégé historique de l'Hôtel de Soissons, & qui, sur les Plans qui l'accompagnent, place la rue Traversane à l'endroit où j'indique la rue Raoul Mucet. C'est dans les mêmes sources où cet Auteur a puisé, que j'ai trouvé, comme je l'ai dit ci-dessus, que la rue Traversane étoit celle qu'on nomme des deux Ecus. Le Cenfier de l'Evêché de 1372 l'indique ainsi : rue Traversaine, qui commence devant l'Hôtel de Néelle, & se finit en la rue des Provoires. J'observe, en second lieu, que dans ce Censier (x)& les suivants, la rue Raoul Mucet est énoncée & distinguée de la rue Traversaine : quant à la position que je lui donne, je me sonde, 1° sur

<sup>(</sup>u) Mélanges d'Histoire, de raffon. Chez la Veuve Simon, Littérature, &c. par M. Ter-1768. (x) Fol. 52, 68, &c.

noms différents depuis cette rue jusqu'à celle des Prouvaires: on la trouve nommée rue Traversaine, Traversane & Traversine depuis la rue des Prouvaires jusqu'à celle du Four, & même jusqu'à celle des Vieilles-Etuves; ensuite, entre ces deux rues, rue des Ecus & des deux Ecus; enfin rue de la Hache & des deux Haches (t) depuis la rue des Vieilles-Etuves jusqu'à celle de Néelle, dite depuis d'Orléans, & on les distinguoit encore sous ces trois noms au commencement du XVIe siécle. Corrozet indique aussi la rue des deux Ecus & celle des deux Haches, il ajoute ensuite la rue de la Vielle, rue de la Bréhaigne & Pressoir du Bret; Guillot parle aussi d'une rue Raoul Menuicet. Les changements survenus à l'Hôtel de Nesle, dit depuis de Soissons, ont fait disparoître ces rues, dont je vais indiquer la situation. La rue d'Orléans s'appeloit alors rue de Nesle; elle traversoit le terrein de l'Hôtel de Soissons, & aboutissoit à la petite Place qui fait face à l'Eglise de S. Eustache: il en subsiste encore une partie dans la rue Oblin, qui, avant la démolition de cet Hôtel, se nommoit le cul-de-sac de l'Hôtel de Soissons: La rue des Vieilles-Etuves se prolongeoit aussi, & aboutissoit dans la rue de Nesle, presque vis-à-vis la porte de cet Hôtel : c'est cetté partie de rue depuis celle des deux Ecus jusqu'à l'angle qu'elle formoit avec la rue de Nesle, dont Corrozet a fait mal-à-propos deux rues, & dont il ne faut faire qu'une, sous le nom de la vieille Béhaigne, nom qu'a porté l'Hôtel de Soissons. A l'égard du Pressoir du Bret,

<sup>(</sup>t) Cens. de l'Evêc. — Care. de S. Germain - l'Auxerrois. — Compte des Anniversaires 1482.

il étoit vis-à-vis, dans la rue des deux Ecus, entre celles du Four & des Vieilles Etuves: c'est par altération, ou par faute d'impression, que ce Pressoir est nommé du Bree; il faut lire d'Albret, la maison du Connétable d'Albret étant située entre ces trois rues. C'est dans ce même endroit, c'est-à-dire, entre les rues des Vieilles-Etuves & d'Orléans, que la rue des deux Ecus s'appeloit des deux Hâches, de l'enseigne d'une maison située au coin de la rue des Etuves, dite aujourd'hui rue de Varennes, & non pas du côté de la rue des Prouvaires, comme l'a pensé l'Auteur des Tablettes Parisennes.

Ouant à la rue Raoul Menuicet, ou plutôt Raoul Mucet, je crois que c'est la partie de la rue des Vieilles-Etuves comprise dans l'Hôtel de Soissons. On pourroit m'opposer l'autorité d'un Auteur moderne (u), qui nous a donné un Abrégé historique de l'Hôtel de Soissons, & qui, sur les Plans qui l'accompagnent, place la rue Traversane à l'endroit où j'indique la rue Raoul Mucet. C'est dans les mêmes sources où cet Auteur a puisé, que j'ai trouvé, comme je l'ai dit ci-dessus, que la rue Traversane étoit celle qu'on nomme des deux Ecus. Le Censier de l'Evêché de 1372 l'indique ainsi : rue Traversaine, qui commence devant l'Hôtel de Néelle, & se finit en la rue des Provoires. J'observe, en second lieu, que dans ce Censier (x)& les suivants, la rue Raoul Mucet est énoncée & distinguée de la rue Traversaine : quant à la position que je lui donne, je me sonde, 1° sur

<sup>(</sup>u) Mélanges d'Histoire, de prasson. Chez la Veuve Simon, Littérature, &c. par M. Ter-1768. (x) Fol. 52, 68, &c.

# 14 Recherches sur Paris. le dire des rues de Guillot; voici ses termes:

(y) En la rue Raoul Menuicet,

Trouval un homme qui Mucet,

Une femme en terre & ensiet.

La rue des Etuves en près siet.

L'Abbé Lebeuf croit reconnoître cette rue dans le cul-de-sac de Soissons, qui faisoit la continuation des rues de Nesle & des Etuves, lesquelles y aboutissoient : la rue Raoul Mucet étoit donc près de celle des Etuves. 2° Il y avoit un Cimetière: or il me paroît constant qu'il étoit situé entre la rue du Four & la continuation de celle des Vieilles-Etuves. Les Censiers de l'Evêché indiquent en cet endroit plusieurs maisons qui appartenoient à la Fabrique de S. Eustache, & celui de 1372 énonce une maison aux Bourgeois de S. Huitasse, qui est à présent Cimetière; & pour ne laisser aucun doute fur sa position, elle est marquée comme contiguë aux maisons qui furent au Vicomte de Melun: or tous les Titres (7) nous apprennent qu'il y en avoit six, qui furent acquises par Matthieu de Nanterre, Président au Parlement, & qu'elles étoient fituées entre les rues que nous nommons du Four, des deux Ecus, & la nouvelle Halle au Bled.

Enfin la rue des deux Ecus a été prolongée jusqu'à la rue de Grenelle. Tous nos Historiens disent que Catherine de Médicis la fit ouvrir sur

<sup>(</sup>y) Lebeuf, t. 2, p. 584. (3) Cens. de 1489, fol. 47

son terrein pour la facilité du Public, & pour l'indemniser des parties des rues d'Orléans & des Vieilles-Etuves, qu'elle avoit supprimées & enclavées dans son Hôtel : le nom même de rue neuve de la Reine paroît fortifier cette opinion, & il est certain que la Reine écrivit à M. le Président Luillier, Prévôt des Marchands, le 6 Septembre 1577, & lui ordonna de faire ouvrir au même instant cette rue, & de faire fermer l'autre : je n'en ai cependant trouvé aucune preuve, & il paroît que cette rue n'a été ouverte qu'après le décès de cette Princesse, & par les ordres d'Anne de Montafié, Comtesse de Soissons, à qui cet Hôtel appartenoit du chef de son mari, auquel il sut adjugé par Arrêt du Parlement du 21 Janvier 1606. On voit néanmoins dans cet Arrêt, que cet Hôtel tenoit d'un bout, par le devant, à la rue Neuve. & cette rue est appelée, dans quelques Titres. rue d'Anjou, parce qu'elle régnoit le long du Logis qui s'appeloit autrefois les Granges de M. d' Anjou; d'où je conjecture que la Comresse de Soissons ne fit que faire abattre la partie de maison. de la Corne de Dain, qui séparoit cette rue ou ruelle de celle des deux Ecus, & que par-là elle facilità la continuation de celle-ci jusqu'à la rue de Grenelle.

LA ĤALLE AU. BLED. Elle a été construite sur l'emplacement qu'occupoit l'Hôtel de Soissons. Ce qu'on sait de plus ancien sur cet Hôtel, c'est qu'il appartenoit, au XIII siècle, aux Seigneurs de Nesse, & qu'il en portoit le nom. Jean II de Neste, Châtelain de Bruges, & Eustache de Saint-Pol sa femme, le donnèrent en 1232 à S. Louis & à la Reine Blanche sa mère, à qui il appartint pres-

qu'aussi-tôt en entier, par le don que le Roi lui fit de ce qu'il pouvoit y avoir. Il est vraisemblable qu'après la mort de Blanche, cet Hôtel fut réuni à la Couronne, puisqu'en 1296 Philippe le Bel le donna à Charles Comte de Valois, son frère, & qu'en 1327 Philippe de Valois, depuis Roi de France, en fit don à Jean de Luxembourg, Roi de Bohême. Jusqu'à cette époque, l'Hôtel de Nesle n'avoit point changé de nom, mais alors on lui donna celui du propriétaire : on le trouve défigné sous les noms de Behagne, Bahaigne, Béhaine, Bohaigne, &c. dont on se servoit alors pour exprimer celui de Bohême. Sauval s'est étendu fort au long sur ce qui concerne cet Hôtel, & ceux qui l'ont possédé; il énonce même tous les appartements dont il étoit composé, & toutes les parties qui en dépendoient : elles semblent annoncer une vaste étendue de terrein; on fe tromperoit cependant, fi l'on croyoit qu'il occupât pour-lors tout celui qu'a compris l'Hôtel de Soissons. Qu'on se figure les murs de l'enceinte de Philippe-Auguste, qui traversoient cet endroit à une certaine distance de la rue de Grenelle : qu'on se représente la rue d'Orléans prolongée jusqu'à la rue Coquillière, on aura une idée affezjuste du terrein de l'Hôtel de Bohême, qui occupoit l'espace intermédiaire, ce qui pouvoit former à peu près la moitié du terrein qu'a occupé depuis l'Hôtel de Soissons. On avoit déja percé & même démoli le mur de clôture de la Ville. pour agrandir cet Hôtel, lorsque Louis Duc d'Orléans le donna en partie aux Filles Pénitentes. J'ai dit à l'article des Religieuses de S. Magloire, (Quartier II, p. 37.) qu'elles achetèrent le reste de cet Hôtel : on ne le désigna plus alors que fous

sous le nom de Maison des Filles Pénitentes. J'ai aussi observé au même endroit, qu'en 1572, Catherine de Médicis les fit transférer rue S. Denys, & choisit leur terrein pour y faire bâtir l'Hôtel que nous y avons vu, Cette Princesse acheta pour cet effet plusieurs maisons du côté de la rue du Four, & fit abattre le Monastère & l'Eglise des Filles Pénitentes, avec tout ce qui en dépendoit; par ses ordres on coupa les rues d'Orléans & des Etuves, qu'elle fit renfermer dans son enceinte. & l'on confruisit les bâtiments & la Chapelle que nous avons vu démolir en 1748 & 1749. Elle fit élever dans une des cours une colonne qu'on a conservée. Quelques cercles de fer qui servent de balustrade au haut de cette colonne, ont fait croire à Sauval (a) & à ses Copistes, que c'étoit une espèce d'Observatoire que Catherine de Médicis, infatuée de l'Astrologie, avoit fait construire pour y faire des observations astronomiques. M. Piganiol, en répétant la description de cette colonne, dit que le chiffre qui représente une H & un D avec un croissant, est celui de Diane de Poitiers, savorite d'Henri II; ce qui prouveroit, dit-il, qu'elle n'a point été élevée pendant la viduité de Catherine de Médicis, mais du vivant d'Henri II. Les anachronismes sont si fréquents dans la Description de Paris de M. Piganiol, qu'on ne doit point être étonné de celui-là; mais il me semble qu'il n'auroit pas dû échapper à la sagacité de son nouvel Editeur : avec la moindre réflexion, il n'auroit pas avancé que Catherine de Médicis eût fait sculpter les chiffres de sa rivale; il n'eût pas

<sup>(</sup>a) Sauval, t. 2, p. 218. — Brice, t. 1, p. 482. — Piganiol, t. 3, p. 242.

VII. Quartier.

pensé que des miroirs cassés & des lacs d'amour brisés, ne sussent pas des emblêmes de la viduité, ni ensin que cette Reine eût fait élever, au plus tard en 1559, un pareil monument sur un terrein qui ne lui appartenoit pas, & qu'elle n'a acheté qu'en 1572, c'est-à-dire, plus de treize ans

après la mort d'Henri II.

L'Hôtel dont je parle, fut alors appelé l'Hôul de la Reine, ainsi que la Chapelle. Cette Princesse étant morte en 1589, il passa à Christine de Lorraine sa petite-fille, à qui elle l'avoit légué par son testament; mais ses créanciers empêchèrent l'effet de cette donation. Dans les Mémoires du temps, on voit qu'en 1591 la Duchesse de Nemours & sa fille y demeuroient, ainsi que le Duc de Mayenne son fils, & qu'on le nommoit alors l'Hôtel des Princesses: il étoit en decret trois ou quatre ans après, ainsi qu'il est prouvé par une opposition qu'on y forma le 19 Janvier 1595, & il sut vendu en 1601 à Catherine de Bourbon, sœur d'Henri IV. Après la mort de cette Princesse, arrivée en 1604, cet Hôtel sut acquis, moyennant 90300 livres, par Charles de Soissons, fils de Louis de Bourbon, premier Prince de Condé, d'où il a passé dans la Maison de Savoie par le mariage d'une de ses filles avec Thomas-François de Savoie, Prince de Carignan, & depuis il a été toujours appelé l'Hôtel de Soissons. Les créanciers du feu Prince de Carignan le firent démolir en entier en 1748 & 1749, à la réserve de la colonne dont j'ai parlé \*. Enfin en 1755, la

<sup>\*</sup> Nous sommes redevables de la conservation de cette colonne, à seu M. Petit de Bachaumont, amateur zélé, & protecteur des Sciences & des Arts: il l'acheta des Architectes qui alloient la faire démolir, & la donna à la Ville à la charge qu'elle ne seroit point détruite. M. Piganiol n'a pas été plus exact dans

Quartier Saint-Eustacke. 19 Ville de Paris, en vertu de Lettres-Patentes, sit l'acquisition de ce terrein moyennant 2800367 l. 10 s. & se détermina, en 1763, à y faire construire une Halle au Bled, qui a été finie en 1767.

Le nouvel Editeur de la Description de Paris de M. Piganiol, en a donné une description dans laquelle il s'est livré à la critique la plus amère. Le zèle le plus louable cesse de l'être, quand il franchit les bornes de la modération : on peut louer avec faste, mais on doit blâmer sans aigreur. La décence exigeoit plus de ménagement pour la dignité des propriétaires, & pour les talents de ceux qu'ils ont chargés de l'exécution de ce monument : je ne doute point même que cet Auteur n'eût eu plus d'indulgence, s'il avoit su qu'on étoit gêné dans cette construction par l'irrégularité du terrein de l'Hôtel de Soissons, & par les maisons qui appartenoient à des particuliers, que plusieurs circonstances n'ont pas permis d'acquérir. Le reproche qu'il fait à la Ville, de ne s'être déterminée qu'après un délai de plus de vingt ans, à tirer quelque utilité de ce terrein, est injurieux, indécent & mal fondé, puisque son acquisition n'est que de l'année 1755, & que ce n'est que par des motifs particuliers qu'elle a différé jusqu'en 1763 à en faire l'usage auquel elle l'avoit destiné.

RUE DES BONS ENFANTS. Elle commence à la rue S. Honoré, & aboutit à la rue Baillif & à la

Bij

les dimensions qu'il lui donne, que dans sa description; il lui suppose 143 pieds dans toute sa hauteur, quoiqu'elle n'ait que 94 pieds 8 pouces. Elle a été réparée, & ornée d'un Cadran solaire, dirigé par M. Pingré, si avantageusement connu par ses connoissances astronomiques.

Recherches sur Paris.

rue neuve des Bons-Enfants. J'ai déja dit qu'autrefois elle se prolongeoit en retour jusqu'à la rue des Petits-Champs. Cette rue doit ce nom à un Collége qui ne subsiste plus, & dont il ne reste qu'une Chapelle sous le nom de S. Clair. Avant son établissement & la sondation de l'Eglise de S. Honoré, cette rue n'étoit connue que sous le nom de Chemin qui va à Clichi; elle prit ensuite le nom de ruelle par où l'on va au Collége des Bons-Ensants (b), & celui de rue aux Ecoliers S. Honoré.

LE COLLÉGE DES BONS-ENFANTS & LA CHA-PELLE S. CLAIR. Renold Chereins ou Cherei. fondateur de l'Eglise de S. Honoré, n'avoit pas encore fait achever cette Basilique (c), lorsque Etienne Belot & Ada sa semme projeterent, en 1208, de faire construire au même endroit une maison pour treize pauvres Ecoliers, qui seroient instruits par un Chanoine de S. Honoré, dont ils fonderoient la Prébende. Cherei donna l'emplacement sur lequel sut bâtie cette maison, qu'on appela l'Hôpital des pauvres Ecoliers. C'est sans doute ce qui a fait dire à nos Historiens que les fondateurs de l'Eglise de S. Honoré l'étoient aussi de ce Collége. Le nom de Bons-Enfants qu'il a porté depuis, étoit commun à tous les Colléges : leur multiplicité a obligé de les distinguer par celui de leurs fondateurs. On voit par cette époque, que Corrozet (d) & du Breul n'ont pas été bien informés, quand ils ont dit que Jacques Cueur ou Cœur, Thrésorier de Charles VII. avoit fait bâtir ce Collége & la Chapelle S. Clair:

<sup>(</sup>b) Cenf. de l'Archev. de | Cart. S. Honoré, fol. 71 verso. 1372, 1489 & 1573. (d) Corrozet, fol. 143. — Du Breul, p. 805.

on ne peut le regarder que comme un bienfaiteur qui aura contribué, par sa libéralité, à les rétablir. L'Auteur des Tablettes Parisiennes n'a pas suivi un guide plus éclairé, en adoptant l'opinion de la Caille, qui dit que ce Collége fut fondé par le Roi Robert, en 997 (e), & il auroit dû supprimer la note par laquelle il avertit que ce Collège n'est point de l'Université, parce qu'elle le suppose comme existant, quoiqu'il ait été supprimé depuis plus de cent cinquante ans. Quoiqu'il ne fût point situé dans la partie de la Ville que nous nommons l'Université, il n'en dépendoit pas moins, & il étoit soumis à ses loix comme les autres Colléges. Je crois devoir observer à cet égard, que c'est une erreur de croire que l'autorité de l'Université ne s'étend pas au-delà du territoire dans lequel elle est située, comme bien des gens le pensent sans raison : les Processions que le Recteur est dans l'usage de faire tous les trois mois, & qu'il indique souvent dans des Eglises situées dans la Ville, est une preuve décisive du contraire. Je reviens au Collège des Bons-Enfants : il fut fondé, comme je l'ai dit, au mois de Février 1208, pour treize pauvres Ecoliers, sous la direction d'un Chanoine de S. Honoré. Il fut uni, en 1432 (f), au Chapitre de S. Honoré, par Lettres de Jacques du Chastelier, Evêque de Paris, du 14 Août : elles nous apprennent qu'alors il n'y avoit qu'un Maître, qui étoit toujours un Chanoine, un Chapelain, & quatre pauvres Ecoliers (g). Cette union ne subsista que jusqu'en 1434, qu'elle fut annullée. Le Chapitre en obtint

<sup>(</sup>e) Hift. Univ. ibid. (g) Manuscr. S. Germ. des (f) Gall. Chr. t. 7, col. 147. Pres, coté 453, fol. 252
B iij

une nouvelle en 1602, qui fut confirmée par une Bulle de Clément VIII, du mois d'Octobre de la même année, vérifiée au Parlement le 30 Juillet 1604. Jean de Vaux, Principal de ce Collège, s'y étoit sans doute opposé, puisqu'on trouve dans les Registres du Parlément (h), qu'il y consentit fur la promesse d'un Canonicat, & qu'il sut créé Chanoine par le Pape, à la requête du Chapitre, le 8 Mars 1604. On y établit deux Professeurs en 1611; mais cette nouvelle administration n'a point été continuée, & le Collége est resté incorporé & annexé au Chapitre, ainsi que la Chapelle, qui en dépendoit : elle étoit sous l'invocation de la Ste Vierge, mais elle a pris depuis le nom de S. Clair, à l'occasion d'une Confrérie en l'honneur de ce Saint, qui fut érigée le 29 Octobre 1486, & qui l'en a fait regarder depuis comme le Titulaire.

RUE NEUVE DES BONS-ENFANTS. Elle fait la continuation de celle dont je viens de parler, & aboutit à la rue neuve des Petits-Champs. Cette rue a été percée sur un terrein de 711 toises que M. le Cardinal de Richelieu avoit acquis en 1634, & qu'il rétrocéda au sieur Barbier: quelques Titres paroissent en fixer l'époque en 1640. Il est certain que l'année suivante, elle étoit couverte de maisons du côté du Palais Royal.

RUE DES VIEILLES-ETUVES. Elle va de la rue S. Honoré à celle des deux Ecus. J'ai parlé cidevant de la suppression d'une partie de cette rue, que Catherine de Médicis renserma dans son Hôtel. En 1300, on la nommoit simplement des Etuves, & des Vieilles Etuves en 1350, ainsi qu'il pa-

<sup>(</sup>h) Ordonn, du Parl, fol. 287.

Quartier Saint-Eustache. 23
roît par plusieurs Titres de l'Archevêché: elle
devoit ce nom aux Etuves destinées aux Dames,
qui s'y trouvoient situées. Sauval (i) & ses Copistes
se sont trompés, en disent qu'en 1260 elle s'ap-

se sont trompés, en disant qu'en 1269 elle s'appeloit rue Geoffroi Baynes; ce nom ne convient qu'à la rue des Etuves du Quartier S. Martin,

qu'ils ont confondue avec celle-ci.

RUE DU FOUR. Elle conduit de la rue S. Honoré au carrefour qui est vis-à-vis de l'Eglise de S. Eustache, & doit son nom au sour bannal de l'Evêque, qui y étoit situé; elle n'en a pas changé: on l'appeloit, en 1255, le Four de la Couture (k), parce qu'il étoit situé dans la Couture de l'Evêque, vicus Furni in Cultura & Justitia Episcopi. On le trouve sous le même nom dans tous les Titres de l'Archevêché des siècles suivants.

L'Hôtel du Duc de Berri étoit situé dans cette rue, & occupoit presque tout l'espace compris entre l'Hôtel de Bohême & les rues des Vieilles-Etuves & des deux Ecus. Il passa au Connétable d'Albret, au commencement du XV° siècle, & sur conssiqué sur son sils, & vendu à dissérents particuliers. Je crois que c'est le même Hôtel qui appartenoit, un siècle auparavant, à Jacques de Bourbon, Connétable de France sous le régne du Roi Jean.

RUE DE GRENELLE. Elle aboutit d'un côté dans la rue S. Honoré, de l'autre dans la rue Coquillière. Ce Quartier ne tarda pas à se peupler après l'enceinte que sit faire Philippe-Auguste. Dès le

<sup>(</sup>i) Tom. 1, p. 135. Dame. — Bibl. du Roi, cote B, (k) Temporalité de Notre- nº 5181.

commencement du XIII<sup>e</sup> siècle, Henri de Guernelles y demeuroit (l); & c'est vraisemblablement de lui, ou de quelqu'un de sa Famille, que la rue a pris son nom, qu'on a altéré depuis en ceux de Guarnelle, Guarnales, Garnelles, & ensin de Grenelle, soit que ce changement vienne de la saçon de prononcer, ou de la faute des Co-

pistes.

L'édifice le plus remarquable de cette rue est l'Hôtel des Fermes. On lit dans Sauval (m), qu'Isabelle Gaillard, épouse du Président Baillet, vendit deux maisons, rue de Grenelle, à Dame Francoise d'Orléans, veuve de Louis de Bourbon, premier Prince de Condé : cette vente fut faite en 1573. Son fils Charles de Soissons vendit cet Hôtel, en 1605, à Henri de Bourbon, dernier Duc de Montpensier. Henriette de Joyeuse, sa veuve, s'étant remariée au Duc de Guise, le revendit, en 1612, à Roger de Saint-Larri, Duc de Bellegarde, Grand-Ecuver de France: celui ci l'agrandit par quelques acquisitions qu'il fit rue du Bouloi, & s'en défit le dernier Février 1634, en faveur du Chancelier Séguier. Sous ce nouveau propriétaire, protecteur éclairé des Sciences, des Arts & des Talents, cet Hôtel devint le Temple des Muses, l'asyle des Savants, & le berceau de l'Académie Françoise. Cette Compagnie, qui l'avoit choisi pour son Chef après la mort du Cardinal de Richelieu, continua de tenir ses Séances dans cet Hôtel jusqu'en 1673, que Sa Majesté lui accorda une salle au vieux Louvre.

<sup>(1)</sup> Pet. Cart. de l'Evéc. fol. (m) Tom. 2, p. 67 & 68. (140 & 163, pièces 174 & 220.

C'est dans cet Hôtel que le Chancelier Séguier a eu, plus d'une sois, l'honneur de recevoir Louis XIV & la Famille Royale, & qu'en 1656 la Reine Christine de Suéde honora l'Académie de sa présence. Ensin les Fermiers-Généraux en sirent l'acquisition à la sin du siècle passé, pour y tenir leurs assemblées & placer leurs Bureaux: ils ont établi ceux de la Douane sur l'emplacement du jardin, & ils y avoient joint une grande maison vis-à-vis, qui a servi pour l'entrepôt & magasin du Tabac, transséré depuis à l'Hôtel de Longue-ville.

Il y avoit encore dans cette rue, il y a quelques années, un Hôpital ou Hospice, sondé en 1497 (n), pour huit pauvres Filles ou Veuves de quarante à cinquante ans; il étoit situé près de la rue des deux Ecus, & devoit son établissement à Catherine du Homme, veuve de Guillaume Barthélemi, qui légua, à cet esset, un jardin qu'elle avoit rue de Grenelle, & chargea les enfants de sa sœur, de l'exécution de ses volontés, dont ils se sont acquittés peu de temps après.

RUE DU JOUR. Elle aboutit d'un côté dans la rue Coquillière, de l'autre dans la rue Montmartre. Sauval (0) n'est pas exact dans ce qu'il dit sur cette rue; il l'indique, en 1399, sous le nom de rue Raoul Roissolle ou Rissolle, ensuite sous celui de rue Jean le Mire, du nom d'un particulier qui en 1434 y demeuroit; ensin il la nomme rue du Séjour. Il est vrai qu'elle a porté tous ces noms.

<sup>(</sup>n) Sauval, t. 1, p. 509. — (o) Tom. 1, p. 144. Hist. de Paris, Préface.

Recherches sur Paris.

28

de Sainte Agnès, & que le peuple l'appeloit S. Eustache, & anciennement S. Witasse ou S. Vitasse, & S. Huitace.

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il y avoit en cet endroit une Chapelle de Sainte Agnès. L'Abbé Lebeuf (x) cite, après les Historiens de Paris, une Sentence arbitrale rendue en 1216, qui déclare & juge que le Doyen de S. Germainl'Auxerrois a le même droit dans la Chapelle de Sainte Agnès que dans l'Eglise de S. Germain; il ajoute ensuite que c'est LE PREMIER Acte qui regarde l'origine de la Paroisse S. Eustache. Il pouvoit cependant avoir vu dans le Cartulaire de S. Germain, & même dans l'endroit qu'il cite (y), un autre Jugement rendu au mois de Février 1213, entre le Doyen & les Chanoines de S. Germain, au sujet des Offrandes qui se faisoient aux quatre principales Fêtes de l'année dans la Chapelle de Sainte Agnès nouvellement construite, super Oblationibus novæ Capellæ S. Agnetis. Il y a lieu de penser que, peu de temps après, cette Chapelle sut érigée en Paroisse, soit par rapport au grand nombre d'habitants qui demeuroient aux environs, ou pour éviter de nouvelles contestations. Il s'en éleva cependant à la même occasion (7) entre Guillaume de Varzi, Doyen de S. Germain, & le Prêtre ou Curé de S. Eustache, qui furent terminées au mois de Juillet 1223. Ainsi l'on voit que dès-lors la Chapelle de Sainte Agnès avoit été érigée en Cure, & qu'elle avoit pris le nom de S. Eustache, apparemment à l'occasion de quelque

<sup>(</sup>x) Tom. 1, p. 92. — Hift. (7) Cart. S. Germ. Autiff. — de Paris, t. 3, p. 97. — Gall. Christ. t. 7, col. 257. — (y) Ibid. p. 96. — Cart. Livriac.

Quartier Saint-Eustache.

Relique de ce Saint qu'elle obtint de l'Abbaye de S. Denys, où son Corps avoit été déposé.

Il est probable que dès-lors cette Chapelle avoit été agrandie, & que de pieux Citoyens s'empressèrent d'y en fonder de nouvelles : Guillaume Poin-l'asne sut de ce nombre. L'Abbé Lebeuf (a) dit qu'il fonda, en 1228, une Chapellenie que Guillaume de Paris divisa en deux l'année suivante. Cela n'est pas exact : dès l'année 1223, ce riche particulier voulut fonder deux Chapellenies dans cette Eglise ou ailleurs, mais il paroît que son choix sut décidé pour S. Eustache, & qu'il les dota de 300 livres : Guillaume Buinel se rendit sa caution. Ce fait est constaté par un Ace du mois de Mars de la même année (b); ainsi il n'a point été question de diviser cette Chapellenie en deux. Le titre même cité par l'Abbé Lebeuf, prouve que ces deux Chapellenies existoient en 1228: c'est un Jugement rendu, au mois d'Avril, par un Commissaire délégué du Pape pour terminer les contestations survenues entre l'Evêque de Paris & le Chapitre de S. Germain au sujet du droit de collation de plusieurs Bénéfices, qui décide que ce droit sera exercé alternativement; il en sera de même, y est-il dit, des Chapellenies fondées par Guillaume Poin-l'asne (c). L'Acte par lequel le Chapitre se soumit d'avance au Jugement que rendroit ce Commissaire, en date du 14 Janvier de la même

année 1228, énonce également les deux Chapellenies fondées à S. Eustache par Guillaume Poin-

<sup>(</sup>a) Tom. 1, p. 97. (b) Cart. de l'Evêché à la Bibl. du Roi, coté A. 5185, fol. 67. (c) Hift. Eccl. Par. tom. 2, p. 315 & seq.

l'asne. Il n'y a donc point eu de division de ce Bénéfice; & s'il y en eût eu, elle seroit antérieure à l'année 1229, comme l'a dit l'Abbé Lebeuf (d). Cet Auteur ne me paroît pas plus exact, quand il dit que la Chapelle de S. Jacques & Sainte Anne fut fondée, en 1342, par les Exécuteurs testamentaires de Marie la Paticière. J'ai à lui opposer les Titres même qu'il a cités (e): on y voit que Marie Pastillerie, aliàs la Pastrière, avoit ordonné la fondation d'une Chapelle à S. Eustache, où l'on diroit trois Messes par semaine. Jean Hallegrin, son Exécuteur-testamentaire, destina pour cette fondation une rente de 12 liv. sur la Boîte ou Coutume du Poisson, qu'il fit amortir par le Roi par Lettres données à Hesdin, au mois de Septembre 1335: la fondatrice y est nommée Marie la Pointe Patissière. En conséquence, ses Exécuteurstestamentaires demandèrent, le 15 Septembre 1342, que cette fondation fût exécutée à l'Autel de S. Jacques & Sainte Anne, qui existoit par conséquent avant cette époque.

La Caille avance, sans preuve & sans sondement, que la Chapelle de Sainte Agnès étoit, en 1200, une succursale de S. Germain, & qu'elle sur rebâtie en Paroisse en 1532. L'Auteur des Tablettes Parissennes se sert des mêmes expressions, ce qui pourroit saire croire qu'elle n'a été érigée en Cure que cette année, quoique, comme je viens de le dire, il y eût un Curé dès

[223.

Cette Eglise avoit été successivement rétablie

<sup>(</sup>d) Tom. 1, p. 98.

<sup>(</sup>e) Pet. Cart. charte 378. — Hilt. Eccl. Par. t. 2, p. 634.

& augmentée; mais en 1532, on la rebâtit entièrement: la première pierre fut posée le 19 Août. On prit à cet effet un terrein considérable du côté de la rue du Jour, & l'on voit sur le Plan publié par Dheulland, qu'il y avoit entre l'Eglise & la rue du Jour une rue qui lui étoit parallèle, & que je crois reconnoître dans le nom de rue de la

Croix neuve, dont je parlerai plus bas.

La grandeur de cet édifice, & les dépenses immenfes qu'occasionnoit la construction, ne permirent pas de le finir aussi promptement qu'on le desiroit. Les lihéralités du Chancelier Séguier & de M. de Bullion, Surintendant des Finances, suppléèrent à la modicité des revenus & des ressources de la Fabrique: il fut achevé en 1642; mais la consécration solemnelle en avoit été faite par M. de Gondi. Archevêque de Paris, dès le mois d'Avril 1637. Le portail de cette Eglise étoit d'un mauvais goût. & n'étoit pas même achevé; M. Colbert fit remettre à la Fabrique une somme de 20 mille liv. pour en faire construire un nouveau : cette somme fut déposée dans son thrésor le 22 Décembre 1688; mais comme elle ne pouvoit pas suffire, il ordonna qu'il en seroit fait un fonds jusqu'à ce que les intérêts qui en proviendroient fussent assez multipliés pour pouvoir remplir ses intentions. En 1752, le Curé & les Marguilliers destinèrent à ce nouveau Portail une somme de 111147 livres 13 f. 4d. que le don de M. Colbert avoit produite: M. le Duc de Chartres en posa la première pierre, au nom de M. le Duc d'Orléans son père, le 22 Mai 1754. Il a été élevé jusqu'au premier ordre, & suspendu depuis faute de moyens; mais on a repris les travaux en 1772, & on les continue

avec ardeur. On conçut en même temps l'idée de faire une Place devant cette Eglise, dont les trois saçades devoient être du même ordre d'Architecture que le Portail: Sa Majesté avoit agréé ce projet, & avoit même accordé une somme de 50 mille écus, par son Edit du mois de Juillet 1767, enrégistré au Parlement le 19 Août suivant; mais dissérentes circonstances ont obligé de changer la destination de cette somme, & de l'employer plus utilement pour la Paroisse, la quelle se propose de faire construire, à la place, les logements nécessaires pour les Prêtres attachés au service de cette Eglise.

M. Colbert y fut inhumé le 7 Septembre 1683: on lui a élevé un tombeau de marbre, qui a toujours fixé l'attention des Connoisseurs,

& mérité leurs éloges.

RUE DE LA JUSSIENNE. Elle aboutit d'un côté dans la rue Coqhéron, de l'autre dans la rue Montmartre: son vrai nom est celui de rue Sainte Marie Egyptienne, qu'elle devoit à une Chapelle sous l'invocation de cette Sainte, située dans la rue Montmartre, au coin de celle-ci: on la trouve sous ce nom & sous ceux de l'Egyptienne, de l'Egyptienne de Blois, Gipecienne (f), & ensin, par altération, de la Jussienne. J'ai dit ci-dessus qu'elle faisoit autresois partie de la rue Coqhéron, & qu'elle en portoit le nom (g): l'on voit en esset plusieurs Titres où elle est indiquée rue Coqhéron dite l'Egyptienne, & il paroît qu'elle n'en a changé que depuis qu'on a rétabli la Chapelle que les

<sup>(</sup>f) Cens. de l'Evêch. 1489. | (g) Id. de 1575.

Drapiers ont choisie pour y placer leur Confré-

rie, & faire célébrer le Service divin.

Au reste, cette Chapelle n'est pas aussi ancienne que quelques Historiens l'ont avancé; ils se sont imaginé (h) qu'elle avoit été donnée aux Augustins lors de leur premier établissement à Paris, ce qui est destitué de toute preuve : ces Religieux achetèrent au contraire une maison & un jardin hors la Porte Montmartre, sur l'emplacement desquels ils firent construire une Chapelle. Non-seulement le contrat d'acquisition ne fait point mention qu'il y eût de Chapelle en ce lieu, comme l'avance M. Piganiol (i) en citant un Acte qui n'en dit mot, mais il est prouvé qu'il n'y en avoit point, par l'Acte même d'amortissement du mois de Décembre 1259, qui porte qu'ils y devoient faire bâtir une Maison & une Chapelle, ibidem Domum & Oratorium construere (k): celle qu'ils y firent construire portoit le nom de S. Augustin; elle est ainsi désignée dans la Bulle du Pape Alexandre IV, du 6 Juin 1260. Les Augustins abandonnèrent cette demeure en 1285; mais il n'est fait mention de la Chapelle ni dans la cession qu'ils firent de leur manoir, en 1290, à Guillaume le Normand, ni dans la vente que l'Evêque de Paris en sit, en 1293, à Robert, sils du Comte de Flandres : on stipula dans cet Acte que le Cimetière ne seroit point employé à des usages profanes. Le filence qu'on garde fur la Chapelle ne donnet-il pas lieu de penser que, si elle eût existé, on

<sup>(</sup>h) Du Breul, pag. 550.—

Corrozet, fol. 87.— Hift. de
Paris, t. 1, p. 331.— La Barre,
p. 159. Lemaire, t. 2, p. 107.

(i) Tom. 3, p. 228.

(k) Petit Cartul. de l'Evêch.

fol. 128, chart. 158.

auroit également stipulé, ou qu'elle seroit conservée, ou que, si l'on venoit à l'abattre, le terrein n'en seroit pas moins respecté que celui du Cimetière? Il y a plus : auroit-on permis aux Augustins de la vendre à un particulier? il en faut donc conclure qu'elle ne subsistoit plus alors, & que celle de Ste Marie Egyptienne a été bâtie depuis fur l'emplacement de l'ancienne, on sur celui du Cimetière, qui étoit contigu. Mais dans quel temps cette Chapelle a-t-elle été bâtie, & quel en fut le fondateur? c'est sur quoi je n'ai pu parvenir à me procurer des connoissances précises. L'Auteur des Tablettes Parisiennes en place l'époque en 1332, sans que j'aie pu savoir sur quelle autorité il s'appuie. Le plus ancien Titre que j'aie vu où il en soit fait mention, est le Censier de l'Evêché de 1372; elle y est appelée la Chapelle de Quoquehéron, & dans celui de 1399, la Chapelle de l'Egyptienne. L'Abbé Lebeuf (1) conjecture que cette Chapelle a pu servir de Clôture à une semme de Blois, qui s'y sera renfermée pour faire pénitence de s'être mêlée du métier des Egyptiens ou Bohémiens; ou bien à une autre de ces Egyptiennes qui se disoient condamnées à faire des pélerinages par pénitence & par mortification, & qui se seroit renfermée près cette Chapelle pour y finir ses jours, à l'imitation de Sainte Marie Egyptienne. Les Recherches (m) de Pasquier. qu'il cite, ne favorisent pas ce dernier système; car les Egyptiens dont il y est parlé, n'arrivèrent à Paris que le 17 Août 1427, & l'on vient de voir que la Chapelle de l'Egyptienne existoit sous ce nom environ cinquante ans avant cette époque.

<sup>(1)</sup> Tom. 1, p. 105.

La première conjecture ne me paroît soutenue d'aucun moyen qui puisse la faire admettre : le surnom de Blois se trouve, pour la première sois, dans une opposition faite par l'Evêque, le 9 Juin 1438, aux Criées d'une maison rue Coghéron, près l'Egyptienne de Blois. On voit par un Censier du même siécle, que Jean Nicolas occupoit l'Hôtel de l'Egyptienne : il devoit sans doute ce nom

à la proximité de la Chapelle.

Cette première Maison des Augustins n'étoit point environnée d'arbres, comme l'avance Corrozet (n), mais de terres labourables du domaine de l'Evêché & dans sa Censive. La Chapelle qui existe, régne le long d'un passage qui conduit à une cour que Sauval (o) appelle Cour de la Jussienne, & qu'il distingue mal-à-propos de celle qu'il indique rue Montmartre, & qu'il nomme Cour Turcat: c'est certainement une faute de Copiste, il faut lire Cour Tricot, & c'est la même que celle de la Jussienne.

RUE MERCIER. Elle va d'un bout à la rue de Grenelle, de l'autre à la Halle au Bled: c'est une de celles qu'on a ouvertes pour faciliter l'entrée à cette Halle. Elle doit son nom à M. Mercier, alors Echevin.

RUE MONTMARTRE. J'ai déja parlé de cette rue. (Quartier VI, p. 35.) La partie qui se trouve dans ce Quartier, commence à la Pointe S. Euftache, & finit au coin des rues neuve S. Eustache & des Fossés Montmartre. On l'appeloit, au XIV.

<sup>(</sup>n) Fol. 87.

<sup>(</sup>o) Tom. 1, p. 128 & 129.

siècle, rue de la Porte Montmartre, parce que la

Porte de ce nom y étoit située.

Il y a dans certe rue un cul-de-sac appelé de S. Claude: ce nom vient d'une enseigne. Les Cenfiers de l'Evêché, du milieu du siècle passé, l'indiquent sous celui de cul-de-sac de la rue du Bout du monde; Boisseau, sur son Plan, la nomme rue du Rempare, & sur un Plan manuscrit elle est nommée rue du Puits: de Chuyes & Valleyre l'appellent rue S. Claude, quoiqu'il y ait près de deux siècles qu'elle ne soit qu'un cul-de-sac. A l'égard de celui qu'on voit tracé sur quelques Plans à côté de la Chapelle de la Jussienne, ce n'est qu'un passage pour entrer dans la Cour Tricot, dont je viens de parler, & qui a une sortie dans la rue des Vieux-Augustins.

RUE OBLIN. Elle va de la Place qui est devant S. Eustache, à la Halle au Bled. J'ai remarqué ci-dessus qu'elle devoit ce nom à l'un des Entrepreneurs de cette Halle, & je ne sais pourquoi sur un Plan gravé en 1763, elle est appelée rue de Varennes; j'ai dit aussi qu'anciennement la rue de Nesle, dite depuis d'Orléans, se prolongeoit jusqu'à la Place S. Eustache. Lorsque Catherine de Médicis eut sait bâtir son plais, & qu'elle eut enclavé la rue d'Orléans dans son jardin, il resta une petite partie de cette rue qui sorma un cul-de-sac: je trouve dans les Titres de l'Archevêché, qu'en 1623 il se nommoit cul-de-sac de la Croix neuve; l'Auteur de la Dissertation sur l'Hôtel de Soissons, que j'ai déja cité, dit (p)

<sup>(</sup>p) Page 97.

qu'il s'appeloit la rue Boucher, & plus anciennement rue du Cul-de-sac. Il est vrai que ce nom se trouve dans un Registre des Ensaisnements de l'Archevêché de 1637 (q); on y lit rue Boucher, autrement cul-de-sac de l'Hôtel de Soissons: mais il est aisé de voir que c'est une faute d'écriture, & qu'il faut lire rue Bouchée, c'est-à-dire, un cul-desac. J'observe, en passant, que dans le sixième des Plans qui accompagnent cette Dissertation, l'on a mal placé la rue Oblin, dont on fait la continuation de celle des Vieilles-Etuves.

RUE D'ORLÉANS. Elle va de la rue S. Honoré à celle des deux Ecus. J'ai dit, en parlant de l'Hôtel de Soissons, qu'elle s'appeloit rue de Nesle, & qu'elle se prolongeoit jusqu'à la rue Coquillière. Le plus ancien Titre que j'aie vu où il en soit fait mention, est un Acte d'amortissement de 28 s. de rente sur une maison sise in vico ante domum de Nigella (r), accordé en 1236 par Guillaume d'Aurillac, Evêque de Paris; on trouve aussi dans le même Cartulaire (s), un autre Acte où cette rue porte le nom de Neele, in cuneo vici de Neella. Lorsque le Roi de Bohême y demeuroit, elle en prit le nom, auquel, en 1388, on substitua celui d'Orléans; on l'a quelquesois appelée rue d'Orleans, dite des Filles Pénitentes & des Filles Répenties (t): elle est énoncée sous ce titre dans un Acte de 1572, à cause de celles à qui le Duc d'Orléans donna une partie de son Hôtel.

<sup>(</sup>q) Fol. 88 recto. (r) Cart. S. Germ. Autiff. fol. 77 verso.

<sup>(</sup>s) Ibid. fol. 53 recto. (t) Arch. de l'Archev.

Quoique Catherine de Médicis eût acheté l'Hôtel d'Albret, qu'elle l'eût agrandi, & que, dès 1572, elle eût fait transférer à S. Jacques-duhaut-Pas les Religieux de S. Magloire, pour mettre à leur place les Filles Pénitentes, il ne paroît pas qu'elle eût dès-lors substitué des jardins à l'Eglise & aux lieux réguliers que ces Religieuses occupoient; la rue d'Orléans les séparoit du Palais de la Reine: il falloit prendre le terrein que cette rue occupoit, & la faire fermer à ses deux extrémités; c'est ce que Catherine de Médicis demanda à la Ville, par la Lettre qu'elle lui écrivit le 6 Septembre 1577 (u), & ce qui lui sutaccordé.

L'Hôtel d'Aligre est situé dans cette rue; il avoit appartenu à M. de Roquencourt, Contrôleur-Général des Finances sous Henri II (x), qui le donna à la Duchesse de Valentinois; il échut en partage à Dame Françoise de Brezé sa fille. épouse de Robert de la Marck Duc de Bouillon, Maréchal de France, dont cet Hôtel prit le nom. Ensuite on le retrouve sous celui de Puysieux, ayant été acquis par M. Pierre Brulart, Marquis de Sillery, Vicomte de Puysieux, Chevalier des Ordres du Roi. Dame Charlotte d'Estampes de Valencei, sa veuve, le vendit, le 20 Mars 1641, à M. Achilles de Harlai, Maître des Requêtes: son fils ayant été nommé Premier Président en 1689, le vendit à M. de Verthamont; ainsi M. Piganiol (y) n'a pas été bien informé sur cet article. Cet Hôtel étoit plus vaste qu'il ne l'est

<sup>(</sup>u) Reg. de la Villo, (x) Sauval, t. 2, p. 121.

<sup>(</sup>y) Tom, 3, p. 247.

aujourd'hui, il s'étendoit jusqu'aux rues S. Honoré & de Grenelle: Sauval l'indique malà propos comme situé dans la rue des Vieilles-Etuves.

RUE PAGEVIN. Elle fait la continuation de la rue Verderet, depuis la rue Coghéron jusqu'à celle des Vieux-Augustins. Sauval dit qu'elle n'a été commencée que vers 1582 : cela n'est exact ni pour le temps où elle fut ouverte, ni pour celui on elle a pris le nom de Pagevin, qu'elle tient d'un particulier qui y demeuroit. J'ai déja observé qu'on ne connoissoit sous ce nom que la partie de la rue des Vieux-Augustins, depuis la rue du petit Reposoir jusqu'à la rue Coquillière. Les rues Verderet, Pagevin & du petit Reposoir n'étoient anciennement connues que sous la simple dénomination de ruelles : celle dont il s'agit, existoit en 1293. Depuis ce temps, elle a été appelée rue Breneuse, nom qu'on donne aux rues étroites & malpropres, parce qu'on y passoit moins fréquemment. Je crois cependant que celle-ci portoit ce nom par altération de celui de Jacques Berneult, fous lequel elle est indiquée dans le Rôle de Taxe de l'année 1313 : on la trouve encore nommée rue Breneuse sur le Plan de Dheulland & dans Corrozet; cependant elle étoit connue sous celui de Pagevin des 1575 (2).

• RUE DU PÉLICAN. Elle traverse de la rue de Grenelle dans celle des Petits-Champs. L'ancien nom qu'elle portoit a été heureusement défiguré

<sup>(</sup>z) Cens. de l'Evêché.

RUE PLASTRIÈRE. Elle fait la continuation de la rue de Grenelle, depuis la rue Coquillière jusqu'à la rue Montmartre. Sauval (b) dit que dans une Charte de 1283, il a trouvé domus Guillelmi Plasterii in vico Henrici de Guernelles. « Or comme » la rue de Grenelle est contiguë à la rue Plâ-» trière, de-là on peut inférer que la rue Plâ-» trière s'appeloit anciennement la rue de Guer-» nelle, & qu'avec le temps elle a pris son nom » de ce Guillaume Plâtrier. » M. Piganiol & l'Auteur des Tablettes Parisiennes ont, à leur ordinaire,

adopté cette conjecture.

J'observe, seulement en passant, que le nom Plasterius se doit traduire Plastier, & non Plastrier, comme Desiderius & Gualterius se disent en françois Didier & Gautier. Je pense donc que le nom de cette rue ne vient point de celui d'un particulier, mais d'une Plâtrière qui y étoit : on ne la trouve point nommée Guillaume Plâtrier, comme cela devroit être s'il lui eût donné son nom; mais tous les Actes de ce temps & la Taxe de 1313 l'indiquent sous celui de la Plâtrière, vicus Plastrariæ & Plastreriæ (c). On trouve son ancien nom & la preuve de ce que j'avance, dans le contrat de vente que fit, en 1293 (d), Simon Matifas de Bucy, Evêque de Paris, en faveur du Comte de Flandres, du terrein qu'avoient occupé les Augustins,

<sup>(</sup>a) Arch. de l'Archev.

<sup>(</sup>b) Tom. 1, p. 158.

<sup>(</sup>c) Arch. de l'Archev.

<sup>(</sup>d) Voyez ci-dessus Rue des Vieux-Augustins.

& des terres labourables voisines : ce terrein étoit séparé de celui de l'Hôtel de Flandres, par une

ruelle aujourd'hui représentée par la rue Pagevin. L'Evêque céde cette ruelle autant qu'il est en lui, & s'exprime ainsi: Ruellam Pourprisio antedicto, qua ruella in directum protenditur usque ad murum mansionis vel manerii potentissimi viri Domini Comitis antedicti, & tendit usque ad vicum qui dicitur vicus MAVERSE, in quo vico est PLASTRERIA quedam. C'est donc cette Plâtrière qui a fait donner à la rue dont il s'agit, le nom qu'elle porte, &

qu'elle a toujours conservé depuis.

Le principal édifice situé dans cette rue, est l'Hôtel Royal des Postes. Sauval (e) convient qu'il fut bâti pour Jean de Nogaret, premier Duc d'Epernon, sous le régne d'Henri III; mais oubliant ensuite cette circonstance, il dit (f) que l'Hôtel de Calais est l'Hôtel d'Epernon, aujourd'hui l'Hôtel d'Hervart, & qu'avant que d'être l'Hôtel d'Epernon, on le nommoie l'Hôtel de Flandres. Il faut convenir que sa mémoire l'a bien mal servi, quand il a écrit cet article. L'Hôtel de Calais étoit, à la vérité, dans la rue Plâtrière, mais de l'autre côté & à l'entrée de la rue : cet Hôtel, qu'on appeloit aussi le Châtel de Calais, appartenoit, dans le XIVe siècle, au Comte de Joigny, ensuite à M. Bernard de Chaillon; enfin, au mois de Mai 1387 (g), il fut donné par le Roi à Guillaume de la Trémoille. Il tenoit au Séjour du Roi, dont j'ai parlé; & l'Hôtel de Laval, rue Coquillière, est en partie bâti sur son emplace-

<sup>(</sup>e) Tom. 2, p. 123. (f) Tom. 3, p. 334.

<sup>(</sup>g) 3º Livre des Chartes,

Recherches fur Paris.

ment. Le Duc d'Epernon ne trouvant point son Hôtel assez vaste, acquit dans la rue Coqhéron un terrein pour y faire construire des Ecuries, & ce terrein faisoit partie de l'ancien Hôtel de Flandres; c'est ce qui a pu induire Sauval en erreur. Le sieur Monginot acheta ce terrein en 1679, & y sit bâtir un Hôtel, qui a depuis appartenu à M. Phelypeaux, & qui en portoit le nom.

A l'égard de l'Hôtel d'Epernon, c'étoit une grande maison qui s'appeloit, à la fin du XVe siècle, l'Image S. Jacques, & qui appartenoit à Jacques Rebours, Procureur de la Ville. Le Duc d'Epernon l'ayant achetée & fait rebâtir, cet Hôtel fut vendu par Bernard de Nogaret son fils, à Barthélemi d'Hervart, Contrôleur-Général des Finances, qui le fit reconstruire presqu'en entier. Il a passé ensuite à M. Fleuriau d'Armenonville, Secrétaire d'Etat & Garde des Sceaux, & > M. le Comte de Morville son fils . Ministre & Secrétaire d'Etat au Département des Affaires étrangères. Cet Hôtel portoit encore le nom d'Armenonville, lorsqu'en 1757 il a été acheté, réparé & distribué convenablement pour y placer les Bureaux des Postes; & l'on y a construit, du côté de la rue Coghéron, un Hôtel pour l'Intendant-Général des Postes.

On trouve encore dans cette rue l'Hôtel de Bullion, bâti pour M. Claude de Bullion, Surintendant des Finances, vers 1630.

LA COMMUNAUTÉ DES FILLES SAINTE AGNÈS. Elle fut établie le 2 Août 1678, & autorifée par Lettres-Patentes du mois de Mars 1682. Son

objet est d'instruire gratuitement les jeunes filles pauvres (h), & de leur apprendre à faire des ouvrages propres pour gagner leur vie. Le succès de cet établissement, le zète de Léonard de Lamet, Curé de S. Eustache, qui l'avoit sollicité, secondé de quelques personnes charitables, procurèrent à cette Maison les premiers besoins, & le Roi leur accorda tous les avantages dont jouissent les Maisons de fondation Royale. M. Colbert leur donna 500 liv. de rente en 1683, & les Lettres-Patentes qu'elles avoient obtenues, furent enregistrées le 28 Août de la même année. Cette Communauté est administrée par des Sœurs qui, aux termes des Lettres-Patentes, ne peuvent s'engager par des vœux. Elles reçoivent des pensionnaires, & ne negligent aucun des foins nécessaires pour instruire & former la Jeunesse. Je ne dois point passer sous silence qu'elles fournissent aux besoins des pauvres filles, à qui elles donnent une partie de leur nourriture, & que leur charité sut portée si loin lors de la disette de 1709, qu'elles sacrissèrent le contrat de 500 livres, le seul bien qu'elles eussent, pour payer la farine qu'elles avoient achetée afin de pouvoir nourrir les pauvres filles qu'elles instruisoient. Ce trait est digne des plus grands éloges: il seroit à desirer qu'il y ent davantage de perfonnes qui, non contentes de l'admirer, imitassent un si bel exemple.

RUE DES PROUVAIRES. Elle fait la continuation de la rue du Roule, & aboutit à la rue

<sup>(</sup>h) Sauval, t 1, p. 650.

Recherches sur Paris.

Traînée, en face du portail méridional de S. Eustache. Le véritable nom de cette rue est celui des Prévoires ou Provoires (i), c'est-à-dire, des Prêtres, parce que dès le XIII siécle les Prêtres de S. Eustache y demeuroient. Ce nom, qui veut dire Prêtres, & non pas Prieres ou Oratoires, comme le dit Sauval (k), a été différemment écrit dans les siécles suivants: on lit dans les Actes Preuvoires, Provoires, Prouvoires, Provaires, Prouvelles, &c. Sauval l'indique sous ce dernier nom. Je ne sais où Valleyre a trouvé qu'elle s'est appelée des Prés verds; cette étymologie est sans doute de son imagination.

RUE DU REPOSOIR. Elle fait la continuation de la rue Pagevin, & aboutit à la Place des Victoires. Avant la construction de cette Place, elle se prolongeoit jusqu'à la rue du Mail. J'ai observé que la rue Vuide-gousset en faisoit partie, & que celle-ci & celles dont elle fait la continuation. se nommoient rue Breneuse : je ne sais quelle est son étymologie. Je trouve dans les Archives de l'Archevêché, en 1567, un lieu dit le Reposoir; dans une Sentence du Châtelet du 12 Juillet 1582, il est fait mention d'une rue appelée du petit Reposoir du Roi, située au même endroit; elle porte le même nom dans le Censier de 1623: Gomboust & autres la nomment rue du petit Reposoir. Sauval (1), qui n'en a point parlé dans sa Nomenclature, dit dans un autre endroit que comme elle étoit étroite & pleine d'immondices, le Prévôt

<sup>(</sup>i) Rôle de Taxe de 1313. (k) Tom. 1, p. 159.
— Cens. de l'Evêc. de 1372. (l) Tom. 1, p. 174.

Quartier Saint-Eustache.

de Paris ordonna de la fermer d'un mur du côté du Rempart, mais que quatre mois après, ce mur fut abattu par ordre de la Ville, sur les remontrances de plusieurs habitants des environs, qui étoient obligés de faire un long chemin pour rentrer chez eux.

RUE DE SARTINE. Elle commence au carrefour des rues Coquillière, Plâtrière & de Grenelle, & aboutit à la Halle au Bled. Cette rue porte le nom de M. de Sartine, Conseiller d'Etat, Lieutenant-Général de Police.

RUE SOLY. Elle traverse de la rue de la Jussienne dans celle des Vieux-Augustins. On a mal-à-propos écrit, dans la Caille, Sauly & Joly, & le Graveur du Plan de Bullet s'est trompé encore davantage, en mettant rue Job. Elle est nommée rue Soly dans un Titre nouvel du 14 Juin 1566 (m), & ruelle Solly dans le Censier de 1575: celui de 1603 nous apprend que Bertrand Soly avoit plusieurs maisons dans la rue des Vieux-Augustins, & il est probable que celle-ci doit son nom à cette Famille.

RUE TIQUETONNE. Elle va de la rue Montmartre dans celle de Montorgueil. Le Censier de l'Archevêché de 1372 porte qu'elle se nommoit rue Denys le Coffrier, du nom d'un particulier qui y demeuroit. Le nom de Tiquetonne est une altération de celui de Quiquetonne, que cet endroit portoit; car on lit dans le même Censier, en Qui-

<sup>(</sup>m) Arch. de l'Archev.

quetonne, & en la rue Denys le Coffrier. Rogier de Quiquetonne, Boulanger, y demeuroit, suivant le Censier de 1399, ce qui fait présumer que le nom de cette rue vient de sa Famille. Il y a quelques Titres qui font mention de l'Hôtel-Dieu S. Eustache: j'en parlerai à l'article de la rue Montorgueil, parce qu'il étoit situé au coin de cette rue & de celle-ci.

RUE TRAÎNÉE. Elle régne le long de l'Eglise de S. Eustache, depuis la rue du Four jusqu'à la rue Montmartre. Sauval (n) dit qu'en 1300 elle s'appeloit la ruelle au Curé; & dans le Rôle de 1313, on lit la ruelle au Curé de S. Huystace. Guillot ne parle point de cette nuelle, mais il énonce une rue de la Croix Neuve : c'est ce qui a fait croire à l'Abbé Lebenf que la rue Traînée avoit porté ces deux noms; mais comme l'indication est du même temps, il fait, pour rendre son système plus plausible, deux rues de cette ruelle, & il donne à la partie orientale le nom de ruelle au Curé, & à la partie occidentale celui de rue de la Croix Neuve. J'ai déja laissé entrevoir que je pensois que la rue de la Croix Neuve pouvoit être la rue parallèle à celle du Jour, laquelle a été comprise en partie dans le nouvel édifice de S. Eustache, & dont il est assez vraisemblable que le passage qui conduit de la rue Montmartre à l'Eglise, pourroit être un reste: cette rue conduisoit à la Croix Neuve. J'avoue que si la rue Traînée est la même que la ruelle au Curé, elle conduisoit aussi à cette Croix; mais

<sup>(</sup>n) Tom. 1, p. 65.

je n'ai rien trouvé qui puisse fixer mon incertitude: ce qu'il y a de certain, c'est qu'anciennement la rue Traînée s'appeloit rue de la Barille-rie: elle est ainsi énoncée dans les Titres de l'Archevêché, & dans les oriées d'une maison qui y étoit située en 1476; les Censiers de 1489 & de 1530 lui donnent le même nom, & l'indiquent comme située devant le petit huis S. Eustache. C'est dans un Titre nouvel, du 2 Mars 1574, que je l'ai trouvé pour la première sois nommée rue Traînée: seroit-ce sa figure longue & étroite qui lui auroit sait donner ce nom?

La Croix Neuve, dont je viens de parler, étoit placée devant l'Eglise de S. Eustache, suivant l'ancienne coutume. Les anciens Titres l'appellent, en 1300, la Croix Jean Bigne ou Bigue (o). Quand on la rétablit, on la nomma la Croix Neuve.

RUES DE VANNES, DE VARENNES, & DE VIARMES. Ce sont des communications pratiquées pour faciliter l'entrée de la Halle au Bled. La rue de Viarmes est l'espace circulaire qui régne autour de cette Halle : elle porte le nom de M. de Pontcarré de Viarmes, alors Prévôt des Marchands. Celle de Vannes doit le sien à M. Jollivet de Vannes, Avocat & Procureur du Roi & de la Ville; & celle de Varennes, à M. de Varennes, Echevin.

RUE VERDERET. Elle commence à la rue Plâtrière, & finit au coin des rues Coqhéron &

<sup>(</sup>o) Sauval, t. 2, p. 351.

de la Jussienne. On la trouve aussi sous le nom de Verdelet, qui, à ce que je crois, est le véri-table: au reste, il est altéré; nos ayeux, plus fimples & plus groffiers, l'appeloient rue Merderel; elle est ainsi indiquée dans une quittance de 62 livres Parisis (p), pour amortissement de plusieurs acquisitions faites par les Religieux de S. Magloire, le Dimanche après la Saint-Michel 1295. Au siècle suivant, on la nommoit l'Orde rue, c'est-à-dire, la rue sâle; on la trouve ainsi indiquée dans des Lettres (q) de Guillaume Beaufet, dit d'Aurillac, Evêque de Paris, du mois de Septembre 1311. L'Auteur des Tablettes Parisiennes l'a confondue avec celle du même nom qui donne dans la rue Mauconseil, & à laquelle il attribue aussi la dénomination de rue Breneuse. que celle-ci a porté, comme je l'ai dit ci-dessus. En 1758, cette rue a été élargie de 5 pieds, qu'on a pris sur le terrein de l'Hôtel des Postes. que l'on reconstruisoit alors.

RUES DE LA VRILLIÈRE. La plus grande traverse de la rue des Petits-Champs dans la rue neuve des Petits-Champs, dont elle faisoit partie, comme je l'ai observé. Cette rue a pris le nom qu'elle porte aujourd'hui, de M. Phelypeaux de la Vrillière, Secrétaire d'Etat, lequel y sit bâtir un Hôtel en 1620. On ne voit sur aucun des Plans du siècle passé, qu'elle ait pris le nom de la Vrillière, & je ne crois pas même qu'elle le portât encore, lorsque M. Louis Phe-

lypeaux

<sup>(</sup>p) Cart. S. Magl. ex Bibl. (q) Nécrologe de Notre-Reg. C. 5414, fol 58 & feq. Dame, à la Bibl. du Roi, coté 5185. C. C.

Quartier Saint-Eustache. lypeaux de la Vrillière vendit, les 4 & 6 Septembre 1705, son Hôtel à M. Rouillé, Maître des Requêtes, moyennant 450000 liv. car dans le contrat, cet Hôtel est dit situé ès rues neuve des Petits-Champs, des Bons-Enfants & Baillif. M. le Comte de Toulouse acquit cet Hôtel en 1713, & l'a fait agrandir & décorer avec une magnificence digne de lui. M. Piganiol (r) en a donné une description très-détaillée, à laquelle les Curieux peuvent avoir recours. Cet Auteur dit que M. Phelypeaux de Châteauneuf, Secrétaire d'Etat, fit percer, par son crédit, une petite rue qui va de la rue de la Vrillière à la Place des Victoires. Comme j'ai dit que la rue des Fosses Montmartre se prolongeoit jusqu'à la rue neuve des Petits-Champs, aujourd'hui rue de la Vrillière, on en pourroit inférer, ou que ie me serois trompé, ou que M. Piganiol autoit manqué d'exactitude. J'observe donc que la Place des Victoires n'avoit point, dans son commencement, d'iffue de ce côté, & qu'il y avoit même un corps-de-logis bâti dans la rue de la Vrillière, fur la partie de terrein qu'avoit occupé la rue des Fossés Montmartre. M. le Marquis de Châteauneuf obtint qu'il seroit abattu, ainsi que cehi qui donnoit sur la Place : il se procura par-là le même point de vue que son Hôtel avoit auparavant. Cette nouvelle issue fut d'abord appelée rue Percee, ensuite petite rue de la Vrillière, & elle

existe encore sous ce nom.

<sup>(</sup>r) Tom. 3, p. 254.

Fin du septiéme Quartier.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

Des objets contenus dans ce VII · Quartier.

| ٨                               | <u> </u>                        |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Agnès. (les Filles sainte) 42   | Enfants. (rue des Bons)         |
| Aigoux. (ruelle des) 6          | Enfants. (rue neuve des Bons)   |
| Alais. (Pont) 27                | 2.2                             |
| Anjou. (rue d')                 | Enfants. (Collège des Bons) 20  |
| Aubusson. (rue d') 7            | Etuves. (rue des Vieilles.) 22  |
| Augustins. (rue des Vieux) 3    | Eultache. (l'Eglise S.) 27      |
| Babille. (rue) 4                | Fermes (l'Hôtel des) 24         |
| Baillif. \ (rue) ibid.          | Four. (rue du)                  |
| Baillifre. S (Tue)              | Gipecienne. (rue)               |
| Barillerie. (rue de la) 47      | Grenelle. (rue de)              |
| Boucher. (rue) 37               | Hache. (rue de la) 12           |
| Bouloi. (rue du ) 5             | Haches. (rue des deux) ibid.    |
| Bout-du-monde. (rue du ) 6      | Halle au Bled. (la)             |
| Bout-du-monde. (cul-de-sac de   | Honoré. (rue aux Ecoliers S.)20 |
| la rue du ) 36                  | Jour. (rue du)                  |
| Bréhaigne. (rue de la) 12       | Justienne. (rue de la) 32       |
| Breneuse. (rue) 39,44 & 48      | Maversa. (vicus) 41             |
| Bret. (rue du Pressoir du ) 12  | Menuicet. rue Raoul)12 & 13     |
| Bulliers (rue aux)              | Mucet. Side Raout/12 & 13       |
| Champs. (rue de la Croix des    | Microlary (rue)                 |
| Petits) 7                       | Merderet. (rue) 48              |
| Clair. (Chapelle S.) 20         | Mire. (rue Jean le) 25          |
| Claude. (cul-de-fac S.) 36      | Montmartre. (rue) 35            |
| .Coqhéron. (rue) 8              | Montmartre. (rue de la Porte)   |
| Coquetière { (rue) 9            | 36                              |
| Coquillière.                    | Néelle. (rue de) 12             |
| Coquiller. (rue de la Porte au) | Oblin. (rue) 12 & 36            |
| ibid.                           | Orde-rue. (1')                  |
| Cour Basile. (la)               | Orléans. (rue d')               |
| Cour-Tricot. 35                 | Pagevin. (rue)                  |
| Couture. (Four de la) 23        | Pélican. (rue du) ibid.         |
| Croix Neuve. (rue de la) 31     | Percée. (rue)                   |
| Croix Neuve. (cul-de-sac de     | Plastrière. (rue)               |
| la) 36 & 45                     | Plastraria. (vicus) ibid.       |
| Curé. (ruelle au) 46            | Postes. (l'Hôtel Royal des) 41  |
| Denys-le-Coffrier. (rue) 45     | Prévoires.                      |
| Ecus. (rue des deux)            | Provoires. rue des) 43          |
| Egyptienne. (rue de l'). 32     | Prouvaires. J                   |
| Egyptienne, (rue Sainte Marie)  | Puits. (rue du)                 |
| ibid.                           | Quiquetonne. (rue) > 45         |
|                                 | •                               |

| Table alphabétique.                                                                                    |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Reine. (rue neuve de la)  Rempart. (rue du)  Repenties. (rue des Filles)  Reposoir. (rue du petit)  44 | Soly. (rue) Tiquetonne. (rue) Traînée. (rue) Traversane. Traversane. Traversane. |
| Roisfolle. Sartine. (rue de)  45                                                                       | Vannes. (rue de) 47 Varennes. (rue de) ibid.                                     |
| Séjour. (rue du ) 26<br>Soissons. (cul-de-sac de l'Hô-<br>tel de) 11, 12 & 37                          | Viarmes. (rue de) 47 Vielle. (rue de la) Vrillière. (rues de la) 47              |

Fin de la Table.

## APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.

J'AI LU, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manuscrit intitulé. Recherches critiques, historiques & topographiques sur la ville de Paris, &c. Quartier S. Eustache. Cet Ouvrage, rempli de recherches curieuses & intéressantes, accompagnées d'une critique sage, judicieuse & éclairée, m'a paru très-digne de l'impression. A Paris, le 8 Janvier 1773. Signé, BEJOT.



Le Privilège du Roi se trouve à la fin du premier Quartier.

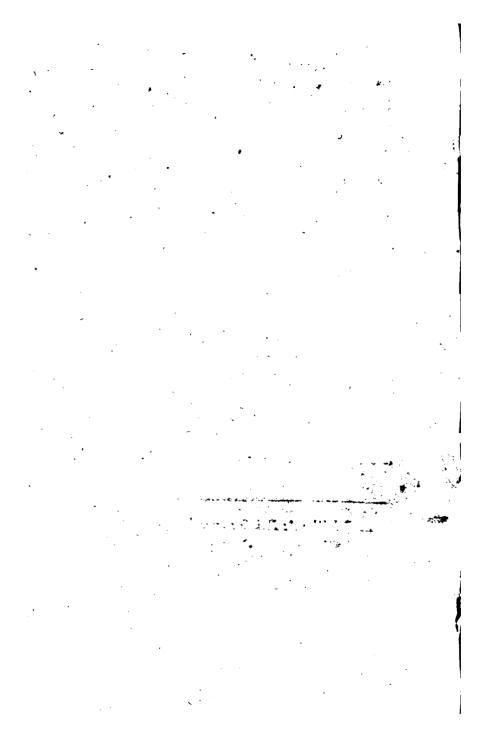

HE NEW

. E CNA

£. ₹.₹

• . ٠ , ۲.

# HUITIÈME QUARTIER. LES HALLES.

## RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

SUR

### LAVILLE DE PARIS,

DEPUIS SES COMMENCEMENTS CONNUS. JUSQU'A PRÉSENT;

Avec le PLAN de chaque Quartier: Par le S'JAILLOT, Géographe Ordinaire du Roi.

Quid verum... ouro derego, de comma in hoc fum. Horat Libr. I, Epist. I.



#### A PARIS,

Ches l'Auteur Quai et a côté des grands Augustins.

Choz Aug. Mart. LOTTIN ainé, Imprimeur-Libraire ruë S<sup>‡</sup> Jacques, au Cocq,

> M.DCO. LXXII. Avec Approbation, et Privilége du Roi.

Paragraphic All Common to All and Seath All

 $\mathcal{H} = \left\{ \left( \left( \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \right)^{2} \right) \in \mathcal{H}^{2} \left( \left( \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \right)^{2} \right) \right\} = 0$ 

A STATE A LIGHT OF BURNEY OF A

and the gravity of the strong angles I in the strong of the second secon

N. 17. 8. 17 8.

olor of the sale of sale

Application of the property

and the second of the second o

M. DOC, LASA.

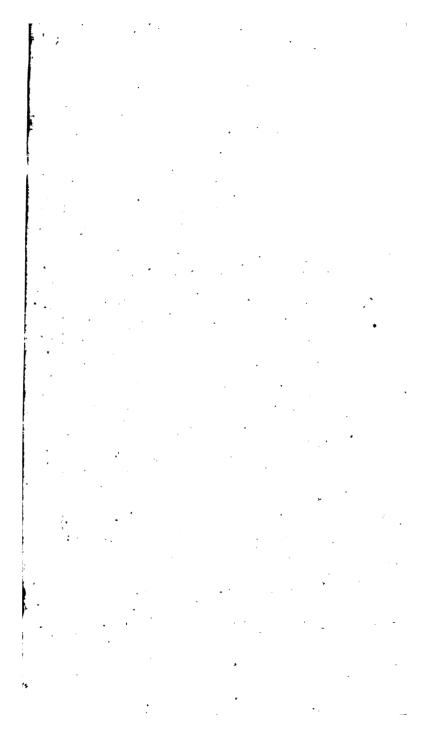

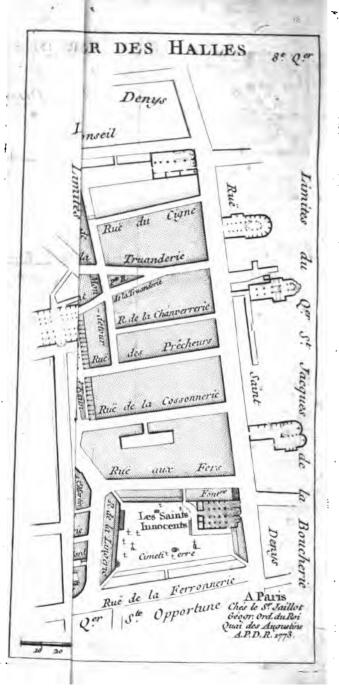



## RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

### SUR LA VILLE DE PARIS

### VIII. QUARTIER.

### LES HALLES.

CE QUARTIER est borné à l'orient par la rue S. Denys exclusivement, depuis le coin de la rue de la Féronnerie jusqu'au coin de la rue Mauconseil ; au septentrion, par la rue Mauconseil aussi exclusivement; à l'occident, par les rues Comtesse d'Artois & de la Tonnellerie inclusivement; & au midi, par la rue de la Féronnerie & partie de celle de S. Honoré exclusivement.

On y compte vingt-quatre rues, & une Eglise Paroissiale.

RUE DE LA CHANVERRERIE. Un de ses bouts donne dans la rue S. Denys, l'autre dans celle de Mondetour. L'orthographe de ce nom a considérablement varié; on trouve Chan-

Recherches sur Paris.

verie dans Guillot. Chanvrerie dans la Taxe de 1313, Chanvoirerie dans Corrozet, Champverrerie dans Sauval, Chanverrerie dans de Chuyes. Champyoirie dans la Caille, Champyoirerie, Chanvoirie, &c. De cette différence dans la manière d'écrire ce nom, viennent deux étymologies, ainsi que deux opinions; l'une de Robert Cénal, qui le fait venir de Chanvre, & nomme en confequence cette rue, via Canabina; l'autre de Sauval (a), qui prétend que l'endroit où elle est située étoit une campagne, ou faisoit partie du terrein de Champeaux, dans lequel se trouvoit la Verrerie, & qu'ainsi il faut écrire Champ-Verrerie. J'aurois quelque peine à embrasser ce sentiment, qui est destitué de toute preuve; je m'y rendrois cependant, si je n'avois à objecter que l'autorité de Robert Cénal, qui ne me paroît pas d'un grand poids: mais, 1º on trouve qu'on vendoit aux Halles les Filasses & les Chanvres. & l'on ne trouve aucune mention ni indice qu'il v ait eu de Verrerie en cet endroit. 2º Le nom de Chanverie, que lui donne Guillot, & celui de Chamiterie, qu'on lit dans le Rôle de 1313, font plus analogues au Chanvre qu'à une Verrerie. 3º Ce qui me semble lever toute difficulté. est le nom latin Canaberia que les Actes lui donnent. Dans des Lettres de Pierre de Nemours. Evêque de Paris, du mois de Juin 1218 (b), il est fait mention du don d'une maison in vico de Chanaberia, propè S. Maglorium: cette rue est nommée vicus Canaberie dans un amortissement du mois d'Octobre 1295 (c); &, afin qu'on ne la

<sup>(</sup>a) Tom, 1, p. 123.

<sup>(</sup>b) Cart. S. Magl. fol. 181.

<sup>(</sup>c) Ibid. fol. 58.

confonde pas avec une autre, elle y est indiquée in Censiva Morinensi, (le Fief de Thérouenne.) Un autre Acte d'amortissement (d) pour deux maisons situées in Canaberia, & qui est du mois de Juin 1252, énonce les noms des propriétaires, Jaquelinus & Radulphus Canaberius, & Johannes de Canaberia. Je trouve ençore dans le même Cartulaire un Johannes de Canaberius, & ce dernier nom doit, à ce que je crois, se traduire en françois par Jean de Chénevières; mais ceux que je viens de citer n'ont aucun rapport, ni à un champ, ni à une Verrerie: aussi les Registres Capitulaires de Notre-Dame indiquent-ils toujours cette rue sous les noms de Chanvrie & de Chanvretie (e); on le voit par deux Actes de l'an 1368.

La Liste des rues du XVe siécle indique une rue Temploirie: mais, ou ce n'est pas celle-ci, comme l'a pensé l'Auteur des Tablettes Parisiennes, ou c'est une bévue de Copiste. Ainsi, c'est pour me conformer à l'usage, & à l'inscription qu'on lit aux coins de cette rue, que j'ai écrit rue Chan-

verrerie, au lieu de Chanvrerie.

On voit dans une Sentence du Châtelet, du 31 Janvier 1459, qu'il y avoit dès-lors dans cette rue une maison appelée l'Hôtel de la Marchandise du Poisson de mer. Cette maison, destinée pour y faire dessaler le poisson, a été transférée, suivant tous les Plans de ce siècle, dans la rue de la Cossonnerie.

RUE COMTESSE D'ARTOIS. Elle commence à la Pointe S. Eustache, & finit à la rue Mont-

<sup>(</sup>d) Ibid. fol. 38.

<sup>\ \ \ \( \( \</sup>epsilon \) Reg. Cap. 3, p. 206 & 246.

orgueil, au coin de la rue Mauconseil. Dans les Titres du XIV fécle (f), elle est indifféremment nommée rue au Comte d'Artois, rue de la Porte à la Comtesse, & rue à la Comtesse d'Artois. La plus grande partie des Plans de Paris sont défectueux en cette partie : ou ils n'indiquent pas cette rue, & n'en font qu'une avec la rue Montorgueil, ou ils la prolongent jusqu'au coin des rues Pavée & Tiquetonne; au lieu qu'elle finit à la rue Mauconseil, & au cul-de-sac de la Bouteille, L'Auteur des Tablettes Parisiennes a eu un peu trop de confiance en Sauval & dans les Notes de l'Abbé Lebeuf sur le Dire des Rues de Paris par Guillot; il avance, après eux, que cette rue s'appeloit, en 1253, de la Savaterie; en 1300, au Comte d'Artois, de Bourgogne, Nicolas Arrode, & de la Porte à la Comtesse en 14\*\*.

Je n'ai vu aucun Acte où cette rue soit appelée de la Savaterie. Il y en avoit une aux Halles dite aux Savetiers (g), mais certainement ce n'est pas celle-ci. Le nom de rue au Comte d'Artois venoit de Robert II, neveu de S. Louis: son Hôtel étoit situé entre les rues Pavée & Mauconseil; ce Prince sit percer le mur d'enceinte, & sit ouvrir, pour sa commodité & celle du Public, une sausse porte, laquelle prit le nom de Porte au Comte d'Artois, & le donna à la rue. Je ne trouve pas non-plus qu'on l'ait appelée rue de Bourgogne; Sauval n'auroit-il point consondu celle-ci avec la rue Françoise, qui sut d'abord appelée rue de Bourgogne, comme ayant été ouverte sur l'em-

placement de l'Hôtel de ce nom?

<sup>(</sup>f) Cenf, de l'Achev. de 1372. (g) Sauyal, t. 3, p. 338.

Quartier des Halles.

A l'égard de la rue Nicolas Arrode, l'Abbé Lebeuf (h), qui croit la reconnoître dans la rue Comtesse d'Artois, avoit oublié qu'il l'avoit indiquée (i) dans le Quartier S. Martin-des-Champs: d'où l'on pourroit supposer, ou qu'il y en avoit deux du même nom, ce que je n'ai point trouvé, ou que celle-ci subsistoit avant qu'on lui eût donné le nom du Comte d'Artois, ce qui ne peut se concilier avec l'énoncé du Rôle de 1313. Voici ce qu'il porte : « La premiere Qeullette de # la Paroisse de S. Huystace se commença de la » porte feu Nicolas Arrode jusqu'à la Pointe S. Huysr tace, d'illec jusqu'à la Porte de Monsmartre.... » La troisième Qeullette, de la Porte au Comte d'Ar-» tois jusqu'au coin devant le Pilori, &c. » d'où il est facile de concevoir que la rue Nicolas Arrode devoit être celle que nous nommons la rue de la Pointe S. Eustache, & non la rue Comtesse d'Artois, qui commençoit où l'autre finissoit.

RUE DE LA CORDONNERIE. Elle traverse de la rue de la Tonnellerie au Marché aux Poirées. Les Halles ayant été destinées non-seulement pour la vente des denrées qui servent à notre subsistance, mais encore pour la plus grande partie des Marchandises nécessaires, il étoit assez naturel d'y trouver des chaussures : la Halle aux Cuirs y subsiste encore; &, comme je l'ai dit à l'article précédent, il y avoit une rue des Savetiers en 1474 (k). J'ai observé que la rue des Fourreurs avoit été appelée de la Cordonnerie, & ensuite de

1

<sup>(</sup>h) Tom. 2, p. 589.

<sup>(</sup>i) Tom, 1, p. 311.

<sup>(</sup>k) Sauval, t. 3, p. 338.

la vieille Cordonnerie. Il y a quelque apparence que lorsque les Cordonniers cédèrent la place aux Pelletiers, ils vinrent se placer aux Halles: si cette conjecture est vraie, l'origine de la rue dont il s'agit, ne remonteroit pas au siècle de Philippe-Auguste, comme le Commissaire Lamarre (1) & D. Félibien l'ont pensé; le terrein accordé aux Juiss à Champeaux ne me paroissant pas s'étendre jusqu'à l'endroit qu'occupe aujourd'hui la rue de la Cordonnerie. Son véritable nom devroit être Cordonnerie, ainsi qu'on disoit autresois, parce que les cuirs qu'on employoit pour les souliers venoient de Cordone, & s'appeloient du Cordonnerie.

Rue de la Coconnerie. Elle va de la rue S. Denys aux Halles. Cette rue est fort ancienne: Sauval (m) dit qu'au XII° fiécle elle portoit le nom de via Cochoneria, & en 1330, la rue de la Coçonnerie. Je n'ai point trouvé le premier nom; Robert Cénal l'avoit sans doute lu quelque part, ou se l'étoit imaginé, car il l'appelle lui-même via Porcularia. On la trouve souvent écrite & indiquée dans nos Nomenclatures Cossonnerie: je n'ai pas suivi cette orthographe, parce que je l'ai cru moins conforme à l'ancien nom latin : on lit vicus Quoconneria (n) dans un Titre de S. Magloire en 1283 (a), in buco Coconnerie ante Halas dans un Acte du mois d'Octobre 1295; le même nom se retrouve dans des Lettres de l'Official de Paris, de 1286, pour le don fait à l'Eglise de Châlis,

<sup>(1)</sup> Traité de la Pol. t, I, (m) Tom. I, p. 128, p. 281. — Hist. de Paris, t. I, (n) Lebeuf, t. 2, p. 586, p. 203. (o) Cart. S. Magl. fol. 5%

de cent sols de surcens sur une maison in vico Coconnerie (p). Sauval dit que ces noms viennent des cochons & de la chaircuiterie qu'on y vendoit, ou des volailles, gibier & œuss qui s'y débitoient, Cossonnerie voulant dire la même chose que Poulaillerie.

J'ai prié ci-dessus d'une Halle au Poisson de mer, située rue de la Chanverrerie, laquelle a été transsérée dans celle-ci. Le Plan de la Caille de 1714, sait voir qu'alors elle étoit destinée pour le Poisson d'eau douce : aujourd'hui l'on y sait dessaler les morues.

RUE DU CYGNE. Elle va de la rue S. Denys dans celle de Mondetour, & doit ce nom à une enseigne. Dès la fin da XIII fiécle, on connoissoit la Maison o Cingne; Guillot indique la rue au Cingne, & le Rôle de 1313, la rue au Cigne. Ainsi Sauval (q) & ses Copistes se sont trompés en ne lui donnant ce nom que dans le XVI° siécle; ils sont également dans l'erreur, en disant qu'en 1445 elle avoit le nom de la ruelle Jehan Vigne: c'est sans doute la rime qui les a séduits. Sauval (r) lui-même a cité un Compte où ces deux rues sont nommées, en 1445, immédiatement l'une après l'autre; & dans un autre endroit (s) il dir que cette rue doit son nom à l'Hôtel du Cygne, qui en 1413 y étoit fitué. Guillot les a aussi distinguées toutes deux. Je parlerai plus bas de la seconde. (Voyez Rue de la Réale.)

<sup>(</sup>p) Cart. Karoliloc. fol. 201 verfo.

<sup>(</sup>q) Tom. 1, p. 125.

<sup>(</sup>r) Tom. 3, p. 353. (s) Ibid. p. 266.

RUE DE L'ECHAUDÉ. Elle va de la rue au Lard dans celle de la Poterie. Ce passage est si petit, qu'il n'est indiqué presque sur aucun Plan; il semble, sur celui de Gomboust, que le Marché aux Cuirs se tenoit en cet endroit. Je ne sais d'où vient ce nom, car on ne donne offinairement celui d'Echaudé, qu'à trois rues disposées en triangle.

RUE DE LA POINTE S. EUSTACHE. Un de ses bouts donne à l'extrémité de la rue Traînée, l'autre aux Halles, au coin de la rue de la Tonnellerie. J'ai dit ci-dessus que je croyois que c'étoit celle qui est désignée par Guillot, sous le nom de rue Nicolas Arrode. Son nost vient du clocher de l'Eglise de S. Eustache, qui étoit bâti en pointe ou pyramide. Le carresour que forment les rues qui viennent y aboutir, étoit aussi indiqué, en 1300 & dans les siècles suivants, sous le nom de la Pointe S. Huystace.

RUE AUX FERS. Elle va de la rue S. Denys au Marché aux Poirées. Cette rue est ancienne, elle étoit connue au XIII<sup>e</sup> siècle: son nom a été écrit depuis de bien des façons différentes. Sur le Plan de Gomboust & sur ceux qui ont paru depuis, on lit rue aux Fers; Corrozet écrit au Ferre, d'autres aux Fèves. Le voisinage de la Halle, où l'on vend des légumes, a sans doute servi de sondement à cette dernière dénomination. Le Rôle de 1313 & autres Astes l'indiquent sous le nom de rue au Feure; Sauval (1) dit qu'elle le portoit en

<sup>(</sup>t) Tom, 1, p. 134.

1297, & il peut hui convenir, ainsi que celui de Fouarre, qui signifie aussi paille, parce qu'on crois, dit-il, qu'elle a servi de Marché. Je peuse que son véritable nom est celui de rue au Févre, qu'on écrivoit anciennement au Feure, la consonne ve ne se distinguant point alors dans les Actes d'avec la voyelle u. Dans ce sens, le mos Fevre veut dire un Artisan, un Fabriquant, Fabre; c'est ainsi qu'elle est nommée dans un Arrêt du 26 Mars 1321 (4), in capite vici, Fabri juxta Halas. Ainsi la dénomination de rue aux Fers, qu'on lui donne depuis plus de 120, ans, n'a autre sondement que l'usage.

L'Eglise des SS. Innocents, Nos Histor riens ne disent rien de certain sur l'origine de cette Eglise, ils se contentent seulement d'avancer qu'elle fut bâtie ou rebâtie sous le régne de Philippe - Auguste; ils infinuent même que ce Prince y employa une partie des sommes confisquées sur les Juiss lors de leur expulsion, du Royaume, & par conséquent postérieurement à I'an 1182. Sauval (x), qui adopte cette opinion, auroit dû en même temps réfuter celle qui en attribue l'honneur à Nicolas Flamel; il ne devoit pas dire non-plus qu'en 1380, le Pape Clément VIII unit cette Cure au Chapitre de Sainte-Opportune: c'étoit alors Urbain VI qui occupoit le Siège de l'Eglise, Clément VIII n'ayant été élu Pape que le 30 Janvier 1591. Il n'est pas mieux fondé à dire que cette union

<sup>(</sup>u) Reg. du Parl.

fut cassée par une Bulle de Calixte III, du 1 Septembre 1457. Ces anachronismes n'auroient pas du échapper à ses Editeurs; car il est certain que la Cure des SS. Innocents dépendoit du Chapitre de Sainte-Opportune plus de 400 ans avant cette dernière époque. Une ancienne Chronique dit que cette Eglise sut bâtie à l'occasion d'un enfant, appelle Richard, que les Juiss avoient martyrisé à Pontoise; & l'on place cet événement en l'année 1158 (y). Robert Dumont dit qu'en 1171, le Corps de ce jeune Martyr fut apporté à Paris, en l'Eglise des SS. Innocents. Il paroît certain que cet événement n'arriva qu'en 1179; & quoique Rigord & G. le Breton appellent cette Eglise S. Innocent (3), on auroit tort d'en conclure avec l'Auteur de la Chronique, qu'elle fut construite à l'occasion des miracles qui s'opéroient en ce lieu par l'intercession de S. Richard: il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer qu'on transféra le Corps de ce saint Martyr dans l'Eglise des SS. Innocents; donc elle existoit déja, & je vais en donner des preuves. Seroit-ce la diversité des opinions, ou les différentes époques que j'ai citées, qui auroient engagé l'Historien de l'Eglise de Paris à garder le silence sur l'antiquité de celle dont il s'agit, & ceux de la Ville à suivre son exemple? Ils n'ignoroient pas cependant que cette Eglise subsistoit déja sous le régne de Louis le Jeune, & ces derniers ont même inséré dans

<sup>(</sup>y) App. Chron. Sigeb. Will. Armor. Duch. t. 5, p. 6 (z) Rig. Gest. pri anni Phil. & 72

leurs preuves, des Titres de ce temps qui la concernent. L'Abbé Lebeuf (&) affecte à cet égard une espèce de discrétion, dont il ne s'écarte que superficiellement, & pour laisser entrevoir des doutes sur l'authenticité de ces mêmes Titres à il dit de plus (a) qu'en 1225, la Cure de Sainte-Opportune étoit assez récente, & que pour cette raison elle n'est point insérée dans le Pouillé du XIII. siécle. Je pourrois lui opposer les Auteurs du Gallia Christiana, qui disent (b) qu'en 1150, le Doyen & le Chapitre de S. Germainl'Auxerrois consentirent au Decret de l'Evêque de Paris, qui décidoit que la présentation à la Cure des SS. Innocents appartiendroit au Chapitre de Sainte-Opportune. Je n'ai point lu cet acte d'accession du Chapitre de S. Germain, mais j'ai sous les yeux le Decret même de Thibaut, Evêque de Paris, daté de l'an 1150, Indiction XIII, l'an 7 & le troisième mois de son épiscopat (c): il n'y est fait aucune mention de l'Eglise des SS. Innocents, mais seulement de la Chévecerie de Sainte-Opportune; ains je cherche d'autres preuves, pour constater l'antiquité de l'Eglise des SS. Innocents. J'en trouve une dans la permutation faite entre le Chapitre de S. Méry & l'Abbaye de S. Magloire en 1156, (d) à laquelle le Chapitre donne une certaine portion de terrein en échange, pro parte cujusdam terre que est ad capucium Ecclesie Sanctorum Innocentium. Je ne crois pas non-plus qu'on suspecte

<sup>(&</sup>amp;) Tom. 1, p. 74.

<sup>(</sup>a) Ibid. p. 67. (b) Gall. Chr. t. 7, col. 254.

<sup>(</sup>c) Hist. de Paris , tom. 3,

<sup>(</sup>d) Cart. S. Magl. fol. 37, ex Bibl. Reg. nº 5414.

Recherches sur Paris.

les Bulles d'Adrien IV, du 1v des Ides de Mai 1179, & d'Alexandre III, des Calendes d'Ocrobre 1178, qui énoncent parmi les priviléges du Chapitre de Sainte-Opportune, le droit de nomination à la Gure des SS. Innocents; droit que les Auteurs du Gállia Christiana ont cru lui avoir été disputé par le Chapitre de S. Germain (e), qui, selon eux, y est rentré en 1225, en vertu d'une Sentence arbitrale, qui me paroît dire tout le contraire; droit consirmé par une soule de Tirres subséquents, qui subsiste encore, et qui est d'autant plus légitime, que le terrein sur lequel l'Église des SS. Innocents est bâtie, appartenoit en propriété au Chapitre de Sainte-Opportune.

Cette Eglise est construite à l'angle d'un Cimetière dont je parlerai plus bas, & il paroît qu'elle occupe vraisemblablement la place d'une Chapelle qu'on y avoit bâtie suivant l'usage, & qui peut-être étoit sous le Vocable des SS. Innocents, pour lesquels le Roi Louis VII avoit

une dévotion particulière (f).

Les cruautés que les Juis avoient exercées contre S. Richard, la confiscation de leurs biens, & leur expulsion du Royaume, purent engager Philippe-Auguste à faire rebâtir & agrandir cette Eglise, & ce ne sut qu'après cette reconstruction que le Corps de S. Richard y sut transféré. Du Breul & Piganiol (g) se sont trompés, en disant que ce sut dans le Cimerière que cette Relique sut déposée, & que par-dessus on

<sup>(</sup>g) Du Breul; liv. 3, p. 833. (f) Ann. Bénéd, t. 6, p. 706. — Pigan, t. 3, p. 301.

LE CIMETIÈRE DES SS. INNOCENTS. Il est de l'antiquité la plus reculée. Personne n'ignore que chez les Romains on ne donnoit point aux morts la sépulture dans les Villes, mais sur les grands chemins, ou dans les champs qui en étoient voisins. Les Chrétiens se conformèrent à cet usage; il n'y eut, dans les premiers temps, que les Rois, les Princes, les Evêques & les Abbés qui furent enterrés dans les Cryptes des Basiliques, ou dans les Oratoires qu'on avoit bâtis auprès. Ainsi Clovis, Sainte Clotilde, sa fille, & les enfants de Clodomir eurent leur tombeau dans la Basilique de S. Pierre, aujourd'hui Sainte Géneviève; Childebert, dans celle de S. Vincent; S. Germain, Evêque de

<sup>(</sup>h) Gall. Chr. t. 7, col. 148. 1 (i) Du Breul, ibid. p. 336.

Paris, dans l'Oratoire de S. Symphorien: l'Abbé Droctovée, dans celui de S. Pierre, &c. Dans les siécles suivants, ce privilége devint plus général, mais il n'avoit encore lieu qu'en faveur des Fondateurs des Eglises & des Chapelles, ou de leurs Bienfaiteurs. L'orgueil & la vanité, forcés de reconnoître que la mort rend tous les hommes égaux, comme ils le sont dans l'ordre de la Grace, n'avoient point fait imaginer qu'il dût v avoir pour les Citoyens de distinction dans leur sépulture; les tombeaux étoient moins des monuments du faste & de l'ostentation, que ceux de la piété ou de la reconnoissance : des inscriptions simples & modestes ne servoient qu'à conserver la mémoire de ceux qui y étoient renfermés; elles ne contenoient ni une liste de Seigneuries & de dignités, ni une énumération de services ou de vertus souvent contestées par l'Histoire, & desavouées par la postérité. Si la Religion les tolère dans nos Eglises, c'est qu'elle ne les considère que comme un tableau moral, qui rappelle incessamment aux Fidèles la vanité des grandeurs, l'instabilité & le néant des biens de ce monde. & la nécessité de subir la loi commune à tous les hommes.

Le Cimetière, pour la partie septentrionale de Paris, désignée sous le nom de Ville, avoit été établi sur le territoire de Champeaux, à une petite distance de l'enceinte; il servoit pour les Paroissiens de S. Germain, & devint ensuite commun aux Paroisses qui en surent démembrées; celles de S. Christophe & de Sainte Marine, l'Hôpital Sainte - Catherine & l'Hôtel-Dieu, y eurent aussi le droit de sépulture. Ce Cimetière

Cimetière étoit un lieu ouvert de toutes parts: l'asyle de la paix étoit devenu celui du tumulte. par le passage & le bruit continuel qu'occasionnoit le voisinage des Halles, où se tenoient les Foires & les Marchés; les cendres des morts étoient foulées aux pieds par les hommes, & par les animaux les plus vils (k), souillées par les immondices, & (ce qui fait frémir d'horreur) profanées par le crime. Philippe-Auguste, pour temédier à ces desordres, fit environner ce Cimetière de murs, & le fit fermer de portes, qui ne s'ouvroient que lorsque le besoin le requéroit. M. Piganiol (1) dit que ce fut vers l'an 1188, & il cite mal-à-propos Gnillaume le Breton (m) pour son garant : cet Historien, ainsi que Rigord, en place l'époque en 1186, & nos meilleurs Anteurs se sont conformés à cette date (n). Le nombre d'habitans s'étant augmenté par la nouvelle enceinte, il fallut agrandir le Cimetière. Au mois de Juin 1218, Pierre de Nemotirs, Evêque de Paris, donna pour cet effet au Chapitre de S. Germain une place qui lui appartenoit du côté de la Halle (0), & qui fut employée à cet usage.

Je ne parle pas d'une petite Tour octogone, d'environ sept toises de hauteur, qui subsiste encore dans ce Cimetière : on ne sait rien de positif sur son origine, ni sur l'usage auquel elle étoit destinée; dans cette incertitude, je crois

lippidos.

<sup>(</sup>l) Tom. 3, p. 301.

<sup>(</sup>k) Will. Armor. lib. 1. Phi- (m) Duchesne, t. 5, p. 21

<sup>&</sup>amp; 73.
(n) Du Breul, p. 783 & 830. (o) Arch. de l'Archev.

devoir préférer le silence à la discussion des vaines conjectures qu'on a hazardées à ce sujet.

On a déja proposé plusieurs sois de transferer hors de la Ville ce Cimetière, & tous ceux qui se trouvent dans son enceinte. Les Magistrats, toujours occupés du bien public, avoient pris les mesures les plus prudentes pour empêcher les inconvénients, ou au moins les desagréments qu'occasionne la putréfaction, & pour prévenir les suites dangereuses de l'infection qu'elle produit; ils avoient même, par leur Arrêt du 21 Mai 1765, indiqué les endroits qui paroissoient les plus convenables & les plus commodes pour huit Cimetières communs à certaines Paroisses. Il sembloit que la sagesse de ce réglement ne devoit point éprouver de contradictions ni d'obstacles; cependant leur zèle a été arrêté par des confidérations particulières. & l'exécution de leur Arrêt est suspendue par des motifs plus spécieux peut-être que solides, mais qui, quels qu'ils soient, ne peuvent jamais, à ce que je crois, entrer en comparaison avec l'intérêt de la santé & de la salubrité de l'air, si nécessaires à la conservation des Citoyens.

A côté de l'Eglise dont je viens de parler, est une Fontaine admirée des Curieux, & qui mérite de l'être. Elle n'a pas été bâtie en 1550, comme l'ont avancé plusieurs de nos Auteurs, mais rétablie & ornée comme nous la voyons aujourd'hui : elle existoit au XIII siècle, puisqu'il en est fait mention dans l'Accord de Philippe le Hardi avec le Chapitre de S. Méry, en 1273.

RUES DE LA FRIPERIE. Ces deux rues doivent leur nom aux Fripiers qui en habitent la plus grande partie, & elles aboutissent toutes deux à la rue de la Tonnellerie: la grande rue de la Friperie se termine à la rue Jean-de-Beausse, & la petite à celle de la Lingerie. Cette dernière se trouve indiquée dans la Guide de Paris & dans la Caille, sous le nom de la Chausseterie: j'ai déja observé qu'on donnoit ce nom à la rue S. Honoré, depuis les Piliers des Halles jusqu'à la rue des Prouvaires.

RUE DE LA FROMAGERIE. Elle aboutit d'un côté dans la rue de la Pointe S. Eustache, de l'autre dans le Marché aux Poirées. Guillot l'appelle la Formagerie, & plusieurs Titres lui donnent le même nom. Sauval (p) dit qu'anciennement elle se nommoit rue de la vieille Fromagerie, à cause des Marchands de Fromages qui y demeuroient : il est vrai qu'on la trouve indiquée sous ce nom à la fin du XV siècle; mais on dit simplement aujourd'hui rue de la Fromagerie.

RUE GROSNIÈRE. C'est un cul de-sac ou passage qui se trouve présentement coupé en deux endroire, & qui sorme des cours. Son nom a beaucoup varié, car on la trouve sous ceux de l'Engronnerie, Langrognerie & de la Grongnerie; on l'a aussi nommée petite rue S. Martin, comme on peut le voir sur le Plan de Gomboust, dans

<sup>(</sup>p) Tom. 1, p. 137.

### Recherches sur Paris.

la Caille, Valleyre, &c. Dans le procès-verbal de 1636, on lit rue Jehan le Comte ou rue de la Groignerie. Je ne sais si ce ne seroit point une saute de Copiste qui auroit écrit Jehan le Comte au lieu de Jehan de Beausse, cette rue aboutissant au carresour qui porte ce nom. Quelques modernes ont écrit rue Gronier, mais sans aucun sondement.

LES HALLES. Les Marchés font d'une nécessité indispensable dans les Villes. Le premier qu'il y ait eu à Paris, étoit situé dans la Cité, entre le Monastère de S. Eloi & la rue ou chemin qui conduisoit d'un Pont à l'autre, & qui subsiste encore sous le nom de rue du Marché Palu, comme je crois l'avoir déja remarqué. L'accroissement de la Ville du côté du nord, obligea d'y établir un Marché: une Charte de Louis VII, de l'an 1141 (q), nous apprend qu'il y avoit long-temps qu'il subsistoit à la Place de Grêve; & ce fut sans doute parce que Louis le Gros en avoit établi un au lieu dit Champeaux, que Louis VII consentit, moyennant soixantedix livres, que la Place de Grêve restât à perpétuité libre & sans aucun édifice. Nos Historiens ne nous ont point instruits du temps de cet établissement, & je n'ai trouvé aucun Titre qui en fixe l'époque. Cette incertitude a occasionné des erreurs & des écarts. On ne peut blâmer Sauval de ne se fonder sur la tradition, qu'autant qu'elle est appuyée sur l'Histoire, & de rejeter même le témoignage de celle-ci, quand

<sup>(</sup>q) Hist. de Paris, t. 1, p. xcv.

les faits sont démentis par les Titres: mais ne • seroit-on pas fondé à lui reprocher de se livrer quelquesois trop légérement à des doutes sur tout ce qui est échappé à ses recherches, & d'arguer de faux des Titres, parce qu'il n'a pu les lire, & qu'il n'en juge que par des extraits insérés dans des Légendes qui, je l'avoue, ne mérirent pas toujours notre confiance? J'ai déja justifié en partie celle de Sainte-Opportune, & i'ai fait voir le droit que ce Chapitre avoit sur une partie du territoire de Champeaux, qui est encore aujourd'hui dans sa Censive. On ne fait point précisément quelle étoit son étendue; Sauval (r) la borne à l'endroit occupé aujourd'hui par les Religieuses de S. Magloire, & il ajoute que dans les X° & XII° fiécles, le Prieuré de S. Martin-des-Champs devoit en faire partie: c'est la conséquence qu'il tire de la dénomination de S. Martinus de Campellis, qui se trouve, dit-il dans les Bulles de Benoît VI & d'Alexandre III, & dans les Lettres de Louis VII. Une simple réflexion lui suffisoit pour éviter des anachronismes & reconnoître la méprise; il auroit vu, 1° qu'il ne pouvoit être question du Prieuré de S. Martin-des-Champs, qui n'éxistoir plus au X° siécle, & qui n'a été rebâti que vers 1060, par conséquent plus de quatrevingts ans après le Pontificat de Benoît VI, mort en 974. 2° Ce n'est pas Benoît VI, mais son successeur immédiat, Benoît VII, qui a donné une Bulle dans laquelle il est fait mention de S. Martin in Campellis: or cette Bulle, sans date,

<sup>(</sup>r) Tom, 1, p, 69,

qu'on peut fixer, avec les Auteurs du Gallie Christiana (s), vers 980, confirme à Elysiard, Evêque de Paris, la possession de cette Eglise. comme une dépendance ou appartenance de son Evêché. Ce Pape est mort en 984, & Elysiard en 988, par conséquent plus de soixante-douze ans avant que S. Martin-des-Champs fût rebâti. La Bulle d'Innocent II, dont Alexandre III a adopté tous les termes, indique seulement Ecclesiam in Campellis; mais ce n'est qu'une confirmation, en faveur de l'Eglise de Paris, de toutes celles qui lui appartenoient alors. Or Sauval n'a pas ignoré que jamais l'Evêque de Paris n'a eu de droit sur l'Abbaye ou Prieuré de S. Martin-des Champs, & que dans les Actes qu'il cite, il n'en est pas question, mais de la pente Abbaye ou Eglise de S. Martin de Champeaux en Brie, qui véritablement dépendoit de l'Eglise de Paris, & en dépend encore.

A l'égard des Lettres de Louis VII, de l'an 1137, que cite Sauval, il ne les avoit pas sans doute lues, car dans deux endroits cette Eglise est nommée S. Martinus de Campis: dans les Diplômes d'Henri I & de Philippe I, & dans les Bulles des Papes depuis 1060, on lit toujours S. Martinus ad Campos ou de Campis.

Le territoire de Champeaux étoit dans la Censive de plusieurs Seigneurs; le Roi, l'Evêque de Paris, le Chapitre de Sainte-Opportune, le Prieuré de S. Martin - des - Champs, celui de S. Denys-de-la-Chartre, l'Evêque de Thérouenne en avoient une partie; le Chapitre

<sup>(</sup>s) Tom. 7. inft. col. 20.

de Notre-Dar e y possédoit aussi quelque chose: on voit dans ses Registres que Louis le Gros lui donna locum in suburbio Paris, qui dicitur Campellus, & ejustem loci sossatum (1): ces Lettres sont datées de l'an 29 de son régne, & 4 de Louis son sils.

Louis le Gros jugea ce lieu convenable pour y établir un Marché: soit que ce retranchement fût préjudiciable à l'Evêque de Paris, & qu'il en demandât une indemnité, soit que, pour le bien de son Eglise, il crût devoir réclamer une partie des droits qui se percevroient dans ce Marché, il paroît que ses prétentions furent fixées par un Accord passé entre Louis le Gros & lui en 1136 (u), par lequel il fut convenu que l'Evêque jouiroit de la troisiéme partie de tous les droits. Telle est l'origine de la Tiercesemaine de l'Evêque, dont il est parlé dans une foule d'Actes, & des Jurisdictions du For-le-Roi & du For-l'Evêque, dont j'ai parlé. ( Voyez Rue S. Germain-l'Auxerrois, Quartier III.) Ce droit de l'Evêque subsissoit encore au siécle passé; mais comme il survenoit fréquemment des contestations entre les Préposés pour la perception, le Roi jugea à propos, en 1664, de le racheter, &, par différents Arrêts, on a liquidé à 25880 liv. ce qui pouvoit revenir à l'Evêque, tant pour son droit de Tierce-semaine, que pour l'indemnité de ses Justices supprimées, & réunies au Châtelet en 1674.

On voit dans une Bulle de Calixte II, de

<sup>(</sup>t) Ex Bibl. Reg. 5185. B. (u) Pastor. A. fol. 594. B. fol. 54. litt. 42.

Recherches sur Paris.

l'an 1110 (x), qu'alors les Juiss étoient établis au lieu de Champeaux; elle fait aussi mentione du Four de la Rapée, appartenant aux Religieux de S. Martin-des-Champs, & dit qu'il étoit situé in vico qui dicitur Judaorum. On ne doute point qu'ils n'aient occupé le terrein qui est entre les rues de la Lingerie, de la Tonnellerie & de la Cordonnerie. Louis VII, dans son Diplôme de 1137 (y), appelé la grande Charte de S. Martin, dit qu'il y avoit en cet endroit des Merciers &

des Changeurs.

· A peine Philippe - Auguste étoit-il monté sur le Thrône, qu'il s'occupa du soin d'embellir & d'agrandir la Ville de Paris. Le Marché de Champeaux lui parut mériter une attention particulière; il le fit environner de murs, & y transféra la Foire de S. Ladre ou Lazare, qu'il acheta pour cet effet des Religieux de ce Prieuré & des Lépreux qui y étoient : cette acquisition sut faite en 1181. Si Rigord & Philippe le Breton ne placent l'établissement des Halles que deux ans plus tard, c'est que la construction n'en sut entiérement achevée qu'en 1183; il y fit conftruire ausii des halles ou appentis bien clos pour conserver les marchandises, & les préserver des injures de l'air; il fit de même construire des étaux pour les exposer en vente, & ce nouveau Marché fut exactement sermé par des portes, pour la sûreté des Marchands & celle de leurs marchandites. L'expulsion des Juiss & la confiscation de leurs biens, facilitèrent l'exécution de cet utile établissement; il s'augmenta sous S, Louis,

<sup>(</sup>x) Hift, S, Marr. p. 157, (y) Ibid, p. 28,

& dans les siècles suivants, les Halles se multiplièrent tellement, qu'il n'y avoit guère de sortes de Marchands qui n'eussent la leur : c'est de-là que viennent les noms de quelques rues, telles que la Toilerie, la Lingerie, la Cordonnerie, la Friperie, la Poterie, &c. on v vendoit aussi, à certains jours, des œufs, du beurre, des graifses, de la viande, du poisson, des grains, du vin, &c. enfin, plusieurs Marchands Forains y avoient des Halles particulières, qui portoient le nom de leurs Villes (z), telles que la Halle de Douai, de Bruxelles, d'Amiens, de Pontoise, de Beauvais, &c. La Boucherie de Beauvais ne doit son nom qu'à cette Halle, qu'on prit en partie en 1416 pour y établir vingt-huit étaux de Bouchers. Les habitants de Beauvais y renoncèrent entiérement en 1474 (&), & l'on perça en 1553 le paffage par lequel on y va de la rue de la Féronnerie.

Le lieu qui est encore aujourd'hui destiné à la vente de la Marée, existoit dès le milieu du XIIIe siècle: c'étoit un Fief appelé Hellebick ou Albieq. En 1404, les Elus au Poisson de mer y sirent élever plusieurs bâtiments qu'on nommoit les dix Greniers; ils percevoient un droit sur le poisson de mer qui s'y vendoit, qu'on appela le droit d'Hellebick. Ce Fief a passé depuis, en partie, à l'Hôtel-Dieu; & je trouve dans un Etat des biens de cette Maison, imprimé en 1651, que le revenu casuel de la moitié de ce Fief consistoit alors dans le droit de deux deniers sur

<sup>(2)</sup> F. Sauval, t. 1, p. 647 (&) Memor. O. fol. 153.

chaque charette de Marée venant aux Halles, & qu'il produisoit 200 liv. année commune.

Les Halles subsistèrent en cet état jusqu'au régne de François I; on nomma dès-lors des Commissaires pour retirer, au prosit du Roi, les Loges & les Etaux du Domaine qui avoient été aliénés; on racheta les Halles, & on les détruisit pour en sormer de nouvelles, telles à peu près que nous les voyons aujourd'hui, ce qui ne suit entiérement exécuté que sous Henri II; & s'on commença en 1553 & dans les années suivantes à percer les rues que nous y voyons. Je ne m'étendrai pas davantage sur cet article; si s'on desire plus de détail à ce sujet, on le trouvera dans Sauval & dans l'extrait qu'en a donné M. Piganiol (a): je ne puis cependant passer sous silence

LE PILORI. Sauval (b) dit « que ce nom lui a » été donné par altération; qu'il y avoit en cet » endroit un puits, qu'un contrat de l'année 1295 » appelle puteus dictus Lori; & que le puits Lori; » ou de Lori, a fait donner le nom au gibet qui » y a été bâti, ou aux environs, 300 ans après. » Cette étymologie, que M. Piganiol (c) adopte avec complaisance, paroît assez vraisemblable; mais il faudroit, pour la rendre certaine, d'autres preuves que le titre qu'il indique. Sauval ne dit point où il a vu l'Acte de 1295 qu'il cite: quand il y auroit eu un puits encet endroit, quand ce puits auroit appartenu à un nommé Lori, je ne me persuaderois pas facilement encore que ce nom sût

<sup>(</sup>a) Tom. 3, p. 281. (b) Tom. 2, p. 589 & 601.

<sup>(</sup>c) Tom. 3, p. 288.

entré pour quelque chose dans la dénomination du Pilori: on entend ordinairement par ce nom un lieu patibulaire (d), où est le Poteau ou pilier du Seigneur, au haut duquel sont ses armes, & au milieu font attachées des chaînes ou carcans. marques de sa Haute-Justice. Ces Poteaux étoient connus à Paris & dans les Provinces squis le nom de Piloris, quoiqu'il n'y eût ni puits, ni voisins qui s'appelassent Lori. C'étoit dans ce lieu apparent de la Seigneurie que se punissoient les crimes commis sur le territoire; on y dressoit des échaffauds & autres instruments de supplice, quelquesois même ils y restoient à demeure, afin d'intimider ceux qu'un mauvais penchant porte au crime. Tel étoit le Pilori des Halles, avant même le XIIIe siècle. Sauval, qui ne le sait bâtir qu'en 1542, n'ignoroit pas qu'il y en avoit un, au XIV flécle, au carrefour des rues de Bussy, du Four & des Boucheries; Luimême a fait mention en plusieurs éndroits du Pilori des Halles, long-temps avant l'époque qu'il lui donne, & qui ne peut être que celle de son rétabliffement dans la forme où nous le voyons aujourd'hui. Un tableau conservé à S. Germaindes-Prés, que Dom Bouillart a fait graver & a inséré dans l'Histoire de cette Abbaye, nous représente le Pilori qu'elle avoit en 1368, comme une tour ronde, avec un rez-de-chauffée, & un seul étage au-dessurs, percé de plusieurs croisées hautes & égales tont autour. Celui des Halles est une rour octogone, bâtie & percée dans le même goût; ce qui me fait conjecturer que ces

<sup>(</sup>d) Duc, Gloss, verbo Pilorium.

édifices avoient été construits pour y déposer les criminels, & y recevoir leurs derniers aveux avant l'exécution, & que les échaffauds étant élevés à la hauteur des fenêtres, on les y conduisoit de plain-pied : ce qui me confirme dans cette pensée, c'est que je trouve dans l'Histoire qu'en 1308, deux Religieux furent dégradés, à la Grêve, sur un échaffaud qui tenoit au Saint-Esprit par un pont de bois; & qu'en 1477, Jacques d'Armagnac, Duc de Nemours, qui fut décapité aux Halles le 4 Août, fut conduit à l'échaffaud par une galerie construite exprès depuis la Halle à la Marée. Je ne sais si dès ce temps-là le supplice du Pilori, peine infâmante & peut-être trop légère, étoit en usage; mais j'ai quelque raison de le penser, & de croire que dès lors il y avoit comme à présent une roue ou cercle de fer, dans lequel on exposoit à la tisée du Rublic ceux dont les crimes n'étoient point assez graves pour que la Loi les condamnât à la perte de la vie. L'ancien Coutumier de France porte que les usuriers devoient être mis & tournés au Pilori par trois Fêtes solemnelles ou Dimanches (e); & le Miroir historial de Jean., Abbé de Laon, dit en parlant d'un criminel, premièrement il fut TOURNÉ au Pillori, puis lui furent les deus puings coppés.

La Caille s'est mépris sur cet article : il place le Pilori au carresour Guilleri, qui est dans un autre Quartier; seroit ce parce que ces deux endroits étoient des lieux patibulaires, qu'il les a

confondus? , ,

<sup>(</sup>e) V. Gloss. suprà.

RUE JEAN DE BEAUSSE. Elle traverse de la rue de la Friperie dans celle de la Cordonnerie, & doit son nom à un particulier, lequel y avoit un étal. Il en est fait mention dans un Compte du Hallage, en 1484. Son nom n'a pas varié depuis.

RUE AU LARD. Elle commence à la rue de la Lingerie, & aboutit à la Boucherie de Beauvais. Presque toutes nos Nomenclatures portent rue Aulard, comme si elle l'empruntoit d'un particulier. Il est certain qu'on y vendoit anciennement du Lard & des Chaircuiteries; c'est ce qui me fait penser qu'il faut écrire au Lard: il y a quelques Plans dans lesquels on s'est conformé à cette orthographe.

RUE DE LA LINGERIE. Une de ses extrémités donne dans la rue de la Féronnerie, l'autre dans le Marché aux Poirées, au coin de la rue aux Fers. S. Louis permit aux pauvres Lingères & aux Vendeurs de menues Friperies d'étaler le long du Cimetière des SS. Innocents jusqu'au Marché aux Poirées, & ce privilége leur fut confirmé par plufieurs de ses successeurs. Les Gantiers étoient établis de l'autre côté de cette rue: aussi trouve-t-on dans plusieurs Actes la Lingerie & la Ganterie indiquées au même endroit. Je crois que l'Abbé Lebeuf s'est trompé, en disant que la Ganterie étoit aujourd'hui remplacée par la rue de la Poterie. L'Auteur des Tablettes Parisiennes, en lisant dans Guillot une rue Lingarière, est tombé dans une plus grande erreur en la prenant pour celle de la Lingerie : il auroit pu remarquer que Guillot les énonce toutes les deux, qu'ainsi il n'y a point d'identité, & que dans la marche du Poëte la rue Lingarière n'est point aux Halles, mais dans la rue S. Martin.

Les Etaux des Lingères subsistèrent en ce lieu jusqu'au régne d'Henri II. Ce Prince ayant racheté toutes les Halles, comme je l'ai déja dit, vendit cet emplacement à des particuliers, lesquels s'obligèrent d'y faire construire des maisons uniformes avec des arcades de pierre & quatre étages dessus, ce qui n'a pas été entiérement exécuté; mais ces maisons ont formé une rue, qui a conservé le nom de la Lingerie, & qui est aujourd'hui occupée en partie par des Lingères.

RUE DU PETIT S. MARTIN. Elle forme une partie circulaire qui fort de la rue Jean de Beausse, & qui y rentre. J'ai déja observé qu'on a donné ce nom à la rue Grosnière, & Gomboust les indique toutes les deux sous le nom de petite rue S. Martin. Je ne serois pas éloigné de croire que c'est cette même rue qui, au milieu du XV° siècle, s'appeloit ruelle ou rue du Four S. Martin. Le Prieuré de S. Martin-des-Champs jouissoit, dès 1119, d'un Four aux Halles, duquel il est parlé dans la Bulle de Calixte II. que j'ai citée ci-dessus : on voit dans les Archives de ce Prieure & dans l'Histoire qu'en a publié Dom Marrier (f), qu'en 1137 Louis VII accorda une exemption à Adelende Genta, pour une maison & un four qu'elle avoit fait bâtir

<sup>(</sup>f) Pag. 31 & 33.

dans le Marché de Champeaux; & qu'en 1223, A. Evêque de Thérouenne, (Morinensis) donna ce sour aux Religieux de S. Martin, envers lesquels il étoit déja chargé de 20 s. de cens : ce sour est désigné dans rous leurs Titres sous le nom de Fies de la Rapée, (au Marché aux Poirées) in vico qui dicitur Judaorum; or aette rue des Juiss me paroît remplacée aujourd'hui par la grande rue de la Friperie, qui aboutit à celle dont il s'agit.

Rue de Mondetour. Elle aboutit d'un côté dans la rue des Prêcheurs, de l'autre dans celle du Cygne. Guillot & tous ceux qui l'ont suivi ont écrit Maudetour, & avec raison; elle est ainfi nommée dans les Rôles de 1300 & de 1313, & ce nom subsistoit encore du temps de Corrozet. Sauval (g) dit qu'elle s'appeloit, au XIVe fiécle. rue Maudestour & Maudestours, & depuis la rue du Cygne jusqu'à celle de la Truanderie, ruelle ou rue Jean Gilles. L'Abbé Lebeuf (h) a inféré du nom de Maudetour, qui veut dire mauvais détour, ou que c'étoit un endroit dans lequel on avoit fait quelque mauvaise rencontre, ou que ce nom pouvoit venir de l'ancien Château de Maudestor. J'ignore la véritable étymologie : la plus plausible me paroit venir du nom d'une Famille. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 1205, Burchard d'Orçai vendit à l'Evêque de Paris la dixme d'Orçai & celle de Maudetour (i); qu'en 1227, il y eut une déclaration de Guillaume,

<sup>(</sup>g) Tom. 1, p. 151. (h) Tom. 2, p. 587.

<sup>(</sup>i) Gr. Cartul de l'Evêché, cart. 413, fol. 253.

Recharches fur Paris.

Abbé d'Ivernaux, au sujet d'une maison qu'il possédoit à Paris, dans la Censive de l'Abbé de Livry (k), in vico qui dicitur Mondetor, que Jean de Grêve lui avoit donnée en 1208 (l); & qu'au mois de Juin 1285, Garnier, Archidiacre de Brie, énonce dans son testament, des cens qu'il légue sur une maison in vico Maldestor (m); ensin, dans les déclarations rendues au Roi en 1540 (n), on trouve celle d'une maison sise rue Pyrouet en Thérouene, aboutissant de deux parts aux héritiers de sen Claude Foucaut, sieur de Maudetour.

La Liste des rues, du milieu du XV° siècle, que l'Abbé Lebeus a produite, est si désectueuse & si pleine de fautes, qu'il ne faut pas être étonné d'y trouver cette rue nommée Maldesirant: la plupart des noms y sont désigurés de façon à ne pouvoir être reconnus.

RUE DE LA POTERIE. Elle donne d'un bout dans la rue de la Lingerie, de l'autre dans celle de la Tonnellerie. Son nom vient des Poteries qui s'y vendoient le fiécle dernier. Auparavant, il y avoit deux Jeux de Paume qui occupoient cet espace, desquels la rue avoit pris le nom, ainsi que celui de rue neuve des deux Jeux de Paume, & qui forment aujourd'hui les Halles aux Draps & aux Toiles. J'ai remarqué ci-devant que l'Abbé Lebeuf s'étoit trompé, ainsi que ceux

<sup>(</sup>k) Cartul. Livriac. (l) Ibid. fol. 24. — Gall.

<sup>(1)</sup> Ibid. fol. 24. — Gall. Chr. t. 7. inftr. col. 277.

<sup>(</sup>m) Carrul. S. Germ. Auciss. Cahier. fol. 19 verso.

<sup>(</sup>n) Rec. de Blondeau, à la Bibl. du Roi, t. 28, premier Cahier.

Quartier des Halles.

33
ant l'ont suivi, en disant que cente sue desit la Ganterie, dont Guillot sait mention.

RUE DES POTIERS D'ETAIN. On défigne sous ce nom la partie des Piliers des Halles qui régne depuis la rue Pirouette jusqu'à celle de la Cossonaerie. Elle n'est guère indiquée que sous le nom général des Piliers des Halles, & quelquesois sous celui des paries Piliers, parce qu'il y en a un plus petit nombre de ce côté. Les Potiers d'étain qui s'y sont établis, leur en ont fait donner le nom.

RUE DES PRÉCHEURS. Elle aboutit d'un côté dans la rue S. Denys, de l'autre à la Halle. Op la connoissoit sous ce nom dès le XII siécle. Sauval (o) dir qu'en 1300 elle s'appeloit rue aux Précheurs & depuis au Prêcheur, à cause d'une maison où pendoir pour enseigne le Prêcheur, & & qui étoit nammée en 1381 l'Hôtel du Prêcheur. Je crois que la maison & l'enseigne deyoient leur nom à un particulier; car j'ai vu des Lettres de Maurice de Sully, Evêque de Paris, de l'an 1184 (p), qui attestent que Jean de Most perolo avoit donné à l'Abbaya de S. Magloire ce qu'il avoit de droit in terra Morinensi, & 9 s. sur la maison de Robert le Prêcheur, Predicatoris. Soit que ce particulier eut ples enfants qui possédèrent cette maison, ou pour quelqu'autre raison, l'on voit qu'au siècle suivant cette rue se nommoit des Précheurs; elle est indiquée sinst dans un amortissement du mois de Juin 1252 (q).

<sup>(</sup>q) Tom, 1, p. 159. (p) Cart, 5. Magi. fol. 40.

<sup>(</sup>q) Ibid. fol. 38.

Recherches Mr Paris.

potir la maison de Pierre Moitton, in wie Rusdicatorum: on la retrouve-cependant envore, en
1407 (r), sour son ancien nom de rue du Précheur; dans u compte rendu, le Siège varant,
au Chapitre de Notre-Dame. Ainsi c'est par intradvertence de Gopiste qu'on lit, dans un Compte
du Domaine de Paris de 1496, rue aux Pessheurs.

RUE DE LA RÉALE. Elle donne d'un bout dans la rue de la grande Truanderie, de l'autre sous les piliers des Halles. Dans les Titres du XV° siécle, elle est appellée ruelle ou rue Jean Vingne, Vuigne, Vigne, des Vignes. Is ne puis guère douter que ce ne soit le nom altéré de Jean Bigne ou Bingne, ainsi que l'écrivoit Guillot, ou peut-être de Jean Bigue; Echevin de Paris en 1281, ou de Jean dit Bigue, autrement Compoins, Valet de l'illustre Roi de France (s), mentionné dans un contrat de vente de 1284. La Caille & Valleyre l'appellent rue de la Réale, ou Jean-Gilles, soit d'après des copies insidèles, soit qu'ils l'aient confondue avec une partie de la rue de Mondetour. On la trouve désignée sur tous les Plans du siècle passé, sous le nom de rue de la Réale.

RUE TIROUANE. Elle va d'un côté aux rues de Mondetour & de la petite Truandèrie, de l'autre aux piliers des Halles. On la connoît également sous le nom de rue Pirouette. Le premier de cès deux noms est celui du Fief sur lequel

<sup>(</sup>r) Arch. de Notre-Dame. (s) Gartul. S, Germ. Aunil.

elle est fiture ; ainsi elle devroit être appelée rue-Therogenne. Le second, dont j'ignore l'étymologie, a éré souvent altéré: on trouve dans la Liste des Rues du XVe siècle, rue Pétonnet. & rue Tironne ou Terouenne; dans Corrozet & Bonfons, rue du Petonnet, du Petronnet, Tironnet & Teronne; d'où l'on peut juger qu'ils en font deux sues, dont l'une subsiste aujourd'hui, & l'autre est consondue avec la partie des Piliers qui en fait la continuation. Enfin elle ne forme plus qu'une que sous le nom de Pirouet en Tiroye, en Tiroire, en Thérocnne, Tirouer, Thérouanne & Tirouanne : en 1413. Pierret de Térouenne; Pirouet en Thérouenne en 1454, 1492 & 1540; & dans un Arrêt de 1501., Pirouette en Thérouenne, qui, je crois, est, son véritable nom. L'ai dit ci-dessus que c'étoit celui du Fief sur lequel elle est située: il sut vendu par Adam de Saint-Mesmer à Pierre des Essarts. le 2 Janvier 1330 (t), moyennant 1025 livres. Ce dernier en fir sa déclaration au profit du Roi le 17 du même mois.

RUE DE LA TONNELLERIE. Elle aboutit d'un côté dans la rue S. Honoré, de l'autre dans celle de la Fromagerie & à la Halle. On la connoît plus particuliérement sous le nom des grands Piliers des Halles: dès le XIII siècle, elle étoit connue sous celui qu'elle porte aujourd'hui. Corrozet ne la désigne que sous le nom de la Toilerie, & c'est avec raison qu'elle est indiquée dans la Gaille & ailleurs sous les deux noms, car on les distinguoit anciennement. La Tonnellérie étoit

<sup>&</sup>quot;(6, Thres. des Chart. layett. 1, sotte 27.

Recherches fur Paris. la rue ou chemin sous les Piliers, l'autre côté étoit la Toilerie : on l'appeloit auffi rue des Toitières: & au 4° Livre des Comptes de Marcel, en 1557, elle est indiquée rue des Toilières, qui fait front aux rues de la Tonnellerie & aux Toilisres, du côté de la Haile an Bled,

RUES DE LA TRUANDERIE. La grande tras verse de la rue Comresse d'Arrois dans celle de S. Denys; la petite commence au coin de la rue de Mondetour . & aboutit dans la grande. Elles étoient connues au XIII fiécle. Borel (2) & Sauval citent un Cartulaire de S. Lazare, dans lequel cette rue est appelée vicus Trumania; l'année n'est pas marquée : ce qu'il y a de certain, c'est que dans un amortissement du mois de Juin 1252 (x), est indiquée une maison in Truendaria ab oppositis putei dicti vici; & que dans une quittance donnée par l'Evêque de Paris au Couvent de S. Magloire (y), de 62 liv. Parisis pour différentes acquisitions, elle est nommée vicus Truendaria. Sauval rapporte l'étymologie de ce nom aux mots de truand & de truander, qui significient dans notre vieux langage gueux, gueuser, mandier; & M. Piganiol a embraffé cette opinion. fondé peut-être sur ce que Robert Cénal l'appelle via mendicatrix; d'autres l'attribuent au vieux mot tru, truage, qui fignifie tribut, impôt, fubsede. Pasquier (7) explique aussi le mot Truander par ceux de gourmander & fouler, qui conviennent assez souvent à ceux qui perçoivent les impôts;

<sup>(</sup>u) Thref. des Rech. & An- | (x) Cart. S. Magi. fol. 38. tiq. Gaul. p. 435 & 563. — Sauv. t. 1, p. 165.

<sup>(</sup>y) Ibid. fol. 58 & seq. (2) Rech. liv. 8, ch. 42, p. 747.

Quartier des Halles. 37 & je crois devoir incliner pour cette dernière étymologie. Guillot parle en cet endroit du Car, refour de la Tour,

Où l'on giotte mainte Sentence. En la maison à Dam Séquence.

Ce Carresour étoit la première entrée des Halles: il est vraisemblable qu'on y percevoit les droits dus sur les marchandises qui arrivoient, & que le nom en fut donné alors à la rue. Il subsiste encore à l'endroit où les deux rues de la Truanderie forment un angle : il y avoit en ce lieu un puits commun, appelé vulgairement le Puits d'amour, qui avoit été rebâti en 1525. M. Piganiol (a) prétend que ce nom a pour cause une raison qui lui est commune avec tous les puits qui sont, dans les Villes ou dans des lieux habités, parce, qu'ils servent, dit-il, de rendez-vous aux Valets & aux Servantes, qui, sous pretexte de venir puiser de l'eau, y venoient faire l'amour. Il eût été, je crois, plus exact de dire que c'étoit la coutume aux puits communs; car les puits particuliers ne servent pas de rendez-vous, & l'amour qui se fait à un puits public n'a guère le droit d'inspirer la crainte, ni de canser du scandale. Le nouvel, Editeur de M. Piganiol(b) dit « qu'il y a des gens " qui prétendent que l'on doit dire Puy, Podium, » qui fignifie un Carrefour, ou une petite éminence, »& qu'on assure que cet endroit s'appeloit ancien-» nement ainfi. »

Ces deux étymologies me paroissent bien sufpectes. La première est hazardée, & me semble uniquement sondée sur des sictions, ou sur des

<sup>(</sup>a) Tom. 3, p. 311.

aventures triviales qui peuvent être arrivées en cer endroit. La seconde me paroît destituée de tout fondement, & je ne me rappelle pas qu'on se soit jamais servi du terme de Podium pour exprimer un Carrefour. Ne seroit-il pas aussi vraisemblable de dire que ce nom vient du ptopriétaire ou de l'enseigne de la maison à laquelle ce puits étoit adoffé? Le Titre de 1252, que j'ai cité ci-dessus, indique que des-lors il y avoit un puits en ce lieu: ainsi ce n'est ni d'un Carresour, ni d'une petite éminence qu'est venu le nom qu'on lui adonné: on crut sans doute ennoblir la rue oùil est fitué, en lui donnant un nom sameux dans les Romans. Ainsi la rue de la petite Truanderie. a été appelée rue du Puits d'amour & rue de l'Ariane ou Arienne; mais, aujourd'hui que ce puirs est détruit, ces noms ne doivent plus subsister? c'est donc une faute dans les Tablettes Parissennes de rappeler ce nom & celui de la petite Truanderie comme si c'étoient deux rues différentes.

RUE VERDELET. Elle traverse de la rue Mauconseil dans celle de la grande Truanderie. Comme
sur plusieurs Plans elle est nommée Verderet, il
n'est pas étonnant que l'Auteur des Tablettes Parisiennes, trompé par la Caille, l'ait consondue avec
celle du même nom qui donne dans la rue Plâtrière, & qu'il ait donné à celle-ci tous les anciens,
noms que la première a portés. Il est vrai qu'elles
avoient toutes les deux le désaut d'être sort étroites & sort sales; ce qui a fait appeler celle-ci anciennement rue Merderiau, Merderai, Merderel &
Merderet: on a adouci ce nom en changeant deux.
lettres; &, avant le milieu du siècle passé, on la
nommoit rue Verdelet.

# TABLE ALPHABÉTIQUE Des objets contenus dans ce VIII Quartier.

|                                                           | •                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Amour. (rue du Puits d')                                  | Groignerie. } rue de la ) 19                                     |
|                                                           | Gronger (rue) 29                                                 |
| Ariane. \ rue de l') ibid.                                | Giomer. (Inc.)                                                   |
|                                                           | Olomitere, / The /                                               |
| Arrode. (rue Nicolas) 7 & 10                              |                                                                  |
| Artois, (rue Comtelle d')                                 | Halles. (Piliers des) 33 & 35                                    |
| Artois. (rue au Comte d')                                 | Hellebick ou Albicq. (Fief d')                                   |
| Aulard. (rue)                                             | Jean-Gines. (rue) 31 6 34<br>Innocents. (l'Eglife des SS.)11     |
| Beausse (rue Jelian de) 10 & 19                           | Jean-Gilles ( luc) 510 54                                        |
| Bigne.                                                    | Innocents. (l'Eglise des SS.) II<br>Innocents. (le Cimetière des |
| Bingne, rue Jean 34                                       | \$S.')                                                           |
| Bigue: Bourgogne (rue de )                                | Innocents. (Fontaine des SS.) 18                                 |
| DOUISOSIIC. ( rae ae )                                    | -Juddorum. (vieus). 24 8 31                                      |
| Withingtone (need and and a                               | Lard. (rue au)                                                   |
| Chanverie.                                                | Lingerie. (rue de la) ibid.                                      |
| Chanvoirie. \ rue de la ) 4                               | MaldeGrant                                                       |
| Chanvierie.                                               | Maldesirant. } rue) 32                                           |
| Cygne. (rue du) 9 Cochoneria (via) 8                      | Maldestor.                                                       |
|                                                           | Martin, (petite rue S.) 19 & 39                                  |
| Coope (rue Jenarde) ibid.                                 | Martin. (rue du Four S.) 30                                      |
|                                                           | Maudestour. rue 31 & 32                                          |
| Comtesse. (rue de la Porte à la)                          | Mondetour. Siuc / 3.053                                          |
| Culameria (rue de la) 7                                   | Mondetor.                                                        |
| Cordonnerie. (rue de la) 7                                | Merderai.                                                        |
| Cordonnerie (me del avieille)                             | Merderiau. rue) 38                                               |
| Echandé (rue de l')                                       | Merderet.                                                        |
| Echaudé. (rue de l') 10<br>Etain. (rue des Potiers d') 33 | Paume. ( rue neuve des deux                                      |
| Eustache. (rue de la Pointe S.)                           | - 1.\                                                            |
| Euitache. (Tue de la Tombo 5.7                            |                                                                  |
|                                                           | Pirouette. (rue) 34 & 35                                         |
| Ferre. \ rue au \ 10 & 11                                 | Daiding / Holle on \                                             |
| Févre.                                                    | Porcularia. (via) 8                                              |
| Fers. (rue aux)                                           | _ 111                                                            |
| Féves. (rue aux) ibid.                                    |                                                                  |
| Friperic. (rues de la) 19                                 | 1100110                                                          |
| Fromagerie. (rue de la)                                   |                                                                  |
| Fromagerie. (rue de la vieille)                           | Rapée. (Fief de la)                                              |
| ibid                                                      | Rapée. (Fier de la) 31<br>Réale. (rue de la) 34                  |
|                                                           | · Réale. (rue de la ) 34                                         |

| 40                         | Ta            | ble alp | habétique.                 |            |             |
|----------------------------|---------------|---------|----------------------------|------------|-------------|
| Savaterie.                 |               | .,. 6   | Truanderie.                | •          | .) 36       |
| Savetiers. (<br>Temploitie | rue aux )     | ibia.   | Truendaria.<br>Trutenaria. | { vicus)   | ibid.       |
| Tirouane.                  |               | ,       | Verdelet. (                | rue)       | 38          |
| Tironne.                   | rue)          | 4635    | Vigne. (rue                | lle Jehan) | - <b>'9</b> |
| Tiroire.                   |               | W - 22  | Vigne.<br>Vignes.          |            | -           |
| Toilerie.                  | rue de la )   | . 35    | Vangne.                    | ue Jean )  | 34          |
| Toilières.                 | ( rue des )   | 36      | Vuigne,                    | •          |             |
| Tonnelleri                 | e. (rue de la | 35      |                            | •          |             |

#### Fin de la Tables

#### APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.

Mai Lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manuscrit intitulé: Recherches critiques, historiques & sopagraphiques sur la Ville de Paris, & Quartier des Hasses. Cet Ouvrage, rempli de recherches curieuses & intéressantes, accompagnées d'une critique sage, judicieuse & éclairée, m'a paru très-digne de l'impression. A l'aris, le 3 Février 1773. Signé, BEJOT.

Le Privilège du Roi se trouve à la fin du premier.

Quartier.

## NEUVIÈME QUARTIER: SAINT-DENYS.

. • 🖫

.

.

### RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

SUR

### LAVILLE DE PARIS,

DEPUIS SES COMMENCEMENTS CONNUS. JUSQU'A PRÉSENT;

Avec le PLAN de chaque Quartier:

Par le S. JAHLOT, Géographe Ordinaire du Roi. di l'Academie Royale des Sciences et Belles Lettres d'Angers. Quid verum...cure & rogo, & ammis in hoc sum Horat Libr. I, Epist. I.



### A PARIS,

Chez l'Auteur Quai et a côté des grands Augustins.

et

Chez Aug. Mart. LOTTIN ainé, Imprimeur-Libraire ruë S<sup>‡</sup> Jacques, au Cocq.

M. DCC. LXXIII.

Avec Approbation, et Privilége du Roi.

# 

AND DEPOSITE OF THE PROPERTY OF THE

李·刘林《《"连位》 "在"红龙" "是"

REPORTED A CONTRACTOR OF THE C

reduced agree to 24 the otons 1

Par le 27 d'Arteror, Georgiaglie Orahua, re du Rosa L'Élare me La relezión Camana d'Alen Le Sir al Aprenie id reman le alorgraficamos mone (el 2001)

The last the

A PARIS,

Chez-l'Anteur Quai et à côfé des grouds Augustas.

hez Lag. Man > OTTIX dine bug mens-biber or mes Sblacques, an Corg.

M.DCC, LXXIII.

Anec Angrobition, et Prontigue da Roi.

### ADDITION.

L'IMPRESSION de ce Quartier étoit achevée. lorsque M. le Prevôt des Marchands & MM. les-Officiers Municipaux, toujours occupés de l'utilité des Citoyens & de la décoration de la Ville, ont fait agréer au Roi le Plan de construction de plusieurs Hôtels sur des terreins situés rue Poissonnière, entre le Boulevard & le clos S. Lazare: cet espace sera coupé transversalement par deux rues; l'une, portant le nom d'Enghien, fera la prolongation de la rue Bergère au Fauxbourg S. Denys; l'autre, sous le nom de la Michodiere, procurera un débouché de la rue Basse-S.-Denys jusqu'à la rue de Paradis. Cet utile Projet, approuvé par Sa Majesté, & autorisé par Lettres-Patentes du 14 Octobre 1772, s'exécute actuellement sur les Dessins & sous l'inspection d'un des Entrepreneurs des Bâtiments c. Roi-Je céde à regret à la prière qu'il m'a faite de ne le point nommer. Les vrais talents sont toujours modestes, mais ils décèlent tôt ou tard ceux qui les possédent.

THE NEW YORK





### RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

### SUR LA VILLE DE PARIS.

#### IX. QUARTIER.

### SAINT-DENYS.

Ce Quartier est borné à l'orient par la rue S. Martin & par celle du Fauxbourg de même nom exclusivement; au septentrion, par les Fauxbourgs S. Denys & de S. Lazare inclusivement; à l'occident, par les rues Sainte-Anne, Poissonnière, & Montorgueil, jusqu'au coin de la rue Mauconseil, inclusivement; & au midi, par les rues aux Oues & Mauconseil, aussi inclusivement.

On y compte quarante-fix rues, onze cul-defacs, trois Eglises Paroissiales, une Eglise Collégiale, une Chapelle, une Communauté d'hommes, un Couvent & trois Communautés de filles, un Hôpital, &c.

RUE SAINTE-ANNE. Elle fait la continuation, de la rue Poissonnière, & même elle en porte A ii Recherches sur Paris.

encore le nom. La Caille la fait commencer à la Barrière, près le Boulevard, & aboutir à la Nouvelle France. Ce Quartier s'étant peuplé, il fut érigé en Fauxbourg en 1648; on lui donna pour-lors, de même qu'à la rue, le nom de Sainte Anne, à cause d'une Chapelle qu'on y avoit construite sous l'invocation de cette Sainte, pour la commodité de quelques habitants trop éloignés de Montmartre. En vertu d'une permission de l'Abbesse, du 19 Mars 1655, Roland de Bure, Marchand Confiseur, qui avoit une maison dans ce Pauxbourg, la destina pour cet objet; il fit construire la Chapelle & le logement du Chapelain, & la donna, par contrat du 23 Octobre 1656, à l'Abbaye de Montmartre, (si l'on peut appeler donation une cession faite par le propriétaire, à condition d'être remboursé du fonds de terre & dés frais de construction.) Cette Chapelle fut bénite le 27 Juillet 1657, & le 11 Août fuivant M. l'Archevêque permit, sous la condition expresse de reconnoître le Curé de Montmartre pour Pasteur, d'y célébrer l'Office divin. On avoit aussi construit à cette entrée du Fauxbourg, en 1645, une Porte qu'on nomma Porte Sainte-Anne, pour faire honneur à la Reine Anne d'Autriche. Au milieu du siécle passé, on ne connoissoit cette rue que sous le nom de la Chaussée de la Nouvelle-France.

RUE SAINTE - APOLLINE. Elle traverse de la rue S. Denys dans celle de S. Martin. Il paroît, par les Plans de Jouvin & de Bullet, qu'on l'appeloit rue neuve d'Orléans; mais il y a lieu de croire que c'est une erreur, cette rue étant très-

Quartier Saint-Denys.

éloignée de celle-ci : l'Abbé de la Grive & M. Robert en ont commis une autre plus confidérable; ils l'ont confondue avec la rue neuve S. Denys, & n'en ont fait qu'une, quoiqu'elles fussent distinguées & connues long-temps auparavant sous deux dénominations dissérentes.

RUE SAINTE-BARBE. Elle commence à la rue Beauregard, & se termine au Boulevard. Cette rue étoit connue sous ce nom dès 1540, & le devoit à une Chapelle érigée sous l'invocation de S. Louis & de Sainte Barbe, dont j'aurai occasion de parler à l'article de l'Eglise de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle.

RUE DE BEAUREGARD. Elle aboutit aux rues Poissonnière & de Cléri. On la connoissoit sous ce nom avant le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle. Je n'ar pu découvrir si elle le devoit à quelque particulier, ou à l'avantage de sa situation.

RUE BEAURIPAIRE. Elle donne d'un bout dans la rue Montorgueil, de l'autre dans celle des deux Portes. Sauval ne parle pas de cette rue, mais il rapporte dans ses Preuves (a) un Arrêt de 1416, dans lequel elle est énoncée, & j'ai lu des Titres bien antérieurs à cette époque, qui en sont mention. Dans les Cartulaires de l'Evêché en 1255 (b), elle est indiquée sous le nom de Bellus Locus, & dans un amortissement sait en saveur d'Yon de Saint-Marcel, Bénésicier de S.

<sup>(</sup>a) Fom. 3, p. 94.

<sup>(</sup>b) Fol. 162 verso. Cart. 219-Fol. 80 verso. Cart. 111-

Eustache, au mois de Février 1258 (c), elle est - appelée vicus qui dicitur Bellus reditus : je la trouve encore indiquée sous le même nom dans l'Acte d'hommage-lige que Jehan de Frusinon, Bénésicier à S. Eustache, fit à Etienne, Evêque de Paris, le Lundi avant Pâques 1275 (d), pour ce qui dépendoit de son Bénéfice, fondé dans ladite Eglise par Guillaume Poin-lasne; scilicet, dit cet Acte, terra de Bello reditu. On voit en effet dans plusieurs Actes que ce terrein, qui étoit appelé · le Fief d'Isabelle de Gif, & qui appartint aux Bénéficiers fondés par Guillaume Poin-lasne, étoit à peu près circonscrit par les rues Beaurepaire, Pavée, des deux Portes, & Montorgueil. Ces Bénéficiers sont aujourd'hui connus sous le nom de Chapelains de S. André, à cause d'une Confrérie en l'honneur de ce Saint, qui fut établie dans cette Chapelle au commencement du XV° fiécle.

Je ne sais pourquoi l'on a changé les noms Latins de ce terrein en celui de Beausepaire; mais on le nommoit ainsi en 1372, suivant le Censier de l'Evêché de cette année, & même dès 1313, suivant un Rôle de Taxe & un Arrêt du 13 Avril 1331. Il y avoit dans cette rue, en 1478, une Plâtrière qui portoit le même nom.

RUE DE BOURBON. Elle aboutit d'un côté à l'extrémité des rues des Petits-Carreaux & de Montorgueil, de l'autre près la Porte S. Denys. Je crois qu'elle doit son nom à Dame Jeanne de

<sup>(</sup>c) Parv. Cart. fol. 117 recto. (d) Bibl. Reg. No 5185 fol. 149.

Bourbon, Abbesse de Fontevrauld, à qui les Dames Filles-Dieu, qui sont de cet Ordre, voulurent faire honneur. Il paroît qu'elle s'appeloit anciennement rue S. Côme, & rue du milieu du Fossé, noms qu'elle portoit conjointement avec celles qui couvroient le fossé qu'on avoit creusé en cet endroit ; je la trouve indiquée dès 1639 fous le nom de rue de Bourbon (e), & dans un ensainnement du I Mai 1663, elle est nommée

me des Filles-Dieu on de Bourbon.

Les bâtiments de cette rue n'ont été entièrement finis que depuis le commencement de ce régne. On voit par le Plan de la Caille, qu'il y avoit en 1714 un espace vuide entre les rues S. Claude & neuve S. Sauveur. Il furvint à cette occasion des contestations que je ne rappelle, que parce qu'elles me donnent celle de parler de ce Quartier, communément appelé la Villeneuve. Sauval n'a rien dit d'exact fur cet article, & les Plans du Commissaire Lamarre, ouvrage de l'imagination, sont encore plus défectueux en cet endroit qu'en tout autre. Le terrein dans le Fauxbourg, qui appartenoit aux Filles-Dieu, & celui de l'Hôpital d'Imbert de Lions, qu'elles y ont réuni, étoit d'une grande étendue; il paroît qu'il étoit borné par le grand égout, par les rues Poissonnière, S. Denys, du Fauxbourg S. Denys, jusques & compris la maison de l'Echiquier, & par leur enclos actuel. Les fortifications qu'on fut obligé de faire pendant la prison du Roi Jean, coupèrent ce terrein en deux parties. Les Filles-Dieu se resugièrent dans la Ville . & sirent con-

<sup>(</sup>e) Cenf. de l'Archey.

struire un nouvel enclos à leur Monastère, dont on retrancha une partie pour de nouvelles fortifications. Ce terrein forma dans la suite une Voirie: sous Charles IX, on y, creusa des sossés, que le peuple & nos Historiens ont appelés Fosses jaunes, de la couleur des terres qu'on en tira. Dès le commencement du XVI fiécle, onavoit construit des maisons en cet endroit. on avoit même bâti une Chapelle, & ce Fauxbourg devenoit de jour en jour plus considérable : on lui avoit donné le nom de la Villeneuve. Les malheurs dans lesquels la Ligue plongea la France, & particuliérement la Ville de Paris, obligèrent de ruiner ce Fauxbourg & d'en abattre les maisons. Ces démolitions rehaufsèrent encore la surface de ce terrein, & lorsque le calme eut diffipé toutes les craintes, l'on commença à rebâtir ce Fauxbourg : on l'appela pourlors la Villeneuve sur gravois. Louis XIII, pour encourager ceux qui vondroient s'y établir, accorda, par ses Lettres - Patentes de 1623, la franchise à toutes les personnes qui exerceroeint les Arts & Métiers, le privilége d'y travailler librement & publiquement, & d'y tenir boutique ouverte, à l'instar du Temple. Ce terrein commença dès-lors à être couvert de maisons, & entrecoupé des rues que nous y voyons aujourd'hui, elles étoient toutes bâties vingt ans après; on y contruisit aussi une Chapelle, qui a été depuis érigée en Cure. Le Rempart, qui coupe ce Quartier, l'a fait distinguer en haute & haffe Villeneuve.

RUE DU BOURG - L'ABBÉ. Elle aboutit d'un côté dans la rue aux Oues, de l'autre dans la

RUE DES PETITS-CARREAUX ou DU PETIT-CARREAU. Elle fait la continuation de la rue

<sup>(</sup>f) Tom, 1, p. 115. (g) Traité de la Pol. t. 1,

Montorgueil, depuis la rue S. Sauveur jusqu'à celle de Cléri. Boisseau, Gomboust & Bullet ne la distinguent point de la rue Montorgueil, mais ils indiquent en cet endroit les Petits-Carreaux, qui étoient l'enseigne d'une maison qui subsiste encore aujourd'hui, laquelle le devoit au lieu où elle est située. Le Censier de l'Evêché de 1575 indique une maison rue Montorgueil, lieu dit les Pents - Carreaux, & le Registre des Enfaisinements de 1628 fait aussi mention de la rue des Petits-Carreaux. Sauval lui donne le même nom, & j'ai cru devoir le préférer à celui, du Petit-Carreau, qu'on lit sur nos Plans & dans les Nomenclatures. La partie de cette rue qui tient à la rue Poissonnière, s'appeloit en 1637 rue des Boucheries : il en subsiste encore une dans le même lieu.

Il y avoit dans cette rue deux cul-de-sacs : le premier s'appeloit de la Corderie; il forme aujourd'hui l'entrée de la rue Thévenot & le culde-sac de l'Etoile. Le second a porté différents noms: en 1622, on l'appeloit ruelle du Crucifix; suivant les Censiers de l'Archevêché, il portoit le même nom en 1646; de Chuyes & Valleyre le nomment cul-de-sac du petit Jésus; & sur plusieurs Plans, on le trouve sous la dénomination de cul-de-sac S. Claude. Ces différents noms viennent des enseignes qu'on a substituées les unes aux autres. Il avoit repris son ancien nom du Crucifix avant la fin du siècle passé, & il est ainsi énoncé dans un Arrêt du Conseil du 9 Août 1768, & dans les Lettres-Patentes expédiées en conséquence le 1 Septembre suivant; en vertu desquelles, de l'avis du Prévôt des Marchands & Echevins, du 7 Mars précédent, il est permis au sieur Pierre le Prieur de le supprimer, & d'en employer le terrein à son prosit, moyennant 3 deniers de cens par toise, & une redevance annuelle de 30 liv. au Domaine.

RUE S. CLAUDE. Une de ses extrémités aboutit à la rue Sainte-Foi, l'autre à la rue de Cléri. Elle n'étoit pas encore ouverte en 1652, lors de la publication du Plan de Gomboust. Il paroît qu'on la nomma d'abord rue Sainte-Anne; c'est sous ce nom qu'elle est indiquée dans les Registres des Ensaissnements de l'Archevêché; on y voit un contrat du 26 Février 1666, pour l'acquisition d'une maison rue Sainte-Anne, à l'Image S. Claude, faisant l'un des coins de la rue de Bourbon. Elle doit son nom actuel à cette enseigne.

RUE DE CLÉRI. J'ai déja parlé de cette rue. (Voyez Quartier Montmartre, p. 17.) Elle commence, dans celui-ci, à la rue des Petits-Carreaux, & se termine à la Porte S. Denys. J'ai observé qu'elle devoit son nom à l'Hôtel de Cléri, lequel y étoit situé, & qu'elle le portoit encore en 1540. On voit par différents Actes, qu'elle portoit le même nom dans toute son étendue; il y en a cependant quelques-uns du siècle passé, dans lesquels la partie de cette rue située du côté de la Porte S. Denys, est nommée rue Mousseard.

RUE S. DENYS, La partie qui dépend de ce Quartier commence au coin des rues aux Oues & Mauconseil, & aboutit à la Porte S. Denys. J'ai déja remarqué qu'on l'appeloit anciennement la Chaussée & la grant rue S. Denys.

L'HôPITAL DE LA TRINITÉ. Nos Historiens ne font ni exacts ni d'accord entr'eux fur l'origine de cette Maison; la plupart en fixent l'époque en 1202: Corrozet (h) & Sauval disent que « deux Chevaliers, Seigneurs de Galendes, don-» nèrent, cette même année, leur maison pour » y fonder, au nom de la fainte Trinité, un » Prieuré de l'Ordre de Prémontré, lequel fut » achevé en 1270. » Du Breul (i) & Lemaire ont écrit que » deux Allemands firent construire » un Hôpital pour les Pélerins; qu'en 1210, ils. » obtinrent la permission d'y bâtir une Chapelle, » & qu'ils fondèrent trois Religieux de Prémontré.» L'Aineur des Tablettes Parisiennes n'en place la fondation qu'en 1217, & la Caille en recule l'époque jusqu'en 1544. Il est vrai qu'il ne nous reste aucun Titre qui fasse mention de cet Hôpital avant 1202; on peut cependant avancer avec raison qu'il existoit auparavant, puisque Eudes de Sully, Evêque de Paris; dit dans ses Lettres (k) que, de fon consentement & par son autorité, on avoit construit une Chapelle dans la Maison hospitalière de la Croix-de-la-Reine : d'où il s'enfuit que cet Hôpital & la Chapelle existoient avant la contestation qu'elle occasionna, laquelle fut terminée en 1202. On voit dans ces Lettres, 1° que cet Hôpital avoit été fondé par Guillaume Escuacol, à l'usage des pauvres de cet endroit, ad opus pauperum ejusdem loci; 2° qu'il s'appeloit

<sup>(</sup>h) Corrozet, fol. 70. —
Sauval, t. 1, p. 594.

(i) Du Breul, p. 964. —
(k) Cartul. S. Germ. Autiff.

fol. 18 verso.

l'Hôpital de la Croix-de-la-Reine, à cause d'une Croix ainsi nommée, placée au coin des rues Grénéta & de S. Denys, où cet Hôpital fut construit; 3° que l'on convint que, pour ne pas préjudicier aux droits de l'Eglise de S. Germain. ou pour l'indemniser, il lui seroit payé 10 s. chaque année, & qu'il n'y auroit point de cloches à la Chapelle. Ce dernier article ne fut pas long-temps exécuté : les Frères de l'Hôpital prétendoient avoir des cloches; le Chapitre de S. Germain s'y opposoit. Eudes de Sully fut encore pris pour arbitre : par sa Sentence du mois d'Août 1207 (1), il permit aux Frères d'avoir des cloches, en payant annuellement 10 autres sols au Chapitre de S. Germain. On voit dans cet Acte, que cette Maison prit dès-lors le nom de la fainte Trinité, qui étoit apparemment le Vocable de la Chapelle. Il paroît jusque-là que cer Hôpital étoit véritablement un lieu d'asyle pour les pauvres, ad opus pauperum, & qu'il étoit administré par un Chapelain; mais, soit que les Fondateurs ne fussent pas satisfaits de la forme d'administration, ou que leurs affaires particulières ne leur permissent pas d'y donner tous leurs foins, ils jugèrent plus convenable de n'y recevoir que des Pélerins, & d'en confier la conduite aux Religieux de Prémontré : ils offrirent en conséquence à Thomas, Abbé d'Hermières, la direction de cette Maison. Les Lettres de Pierre de Nemours, Evêque de Paris, de 1210, (m) nous apprennent que Jehan Paâlée & Guil-

<sup>(1)</sup> Ibid. fol. 18.
(m) Ibid. fol. 19 recto. — Annal. Ord. Præm. p. 984. & 601.

laume Escuacol, son frère utérin, étoient sondateurs de cet Hôpital; qu'ils l'avoient donné aux Religieux d'Hermières, à condition qu'il v en auroit au moins trois d'entr'eux chargés d'y exercer l'hospitalité à l'égard des Pélerins seulement qui ne font que passer, ministerium hospitalitatis Peregrinorum tantummodò transeuntium qu'ils célébreroient la Messe & l'Office divin, &c. Dans les Annales de cet Ordre, on lit que l'Abbé Thomas fouscrivit à ces conditions, & y envoya un Maître & quatre de ses Chanoines. L'Abbé Lebeuf (n) dit qu'on prit en 1348 leur Cimetière pour inhumer les pestiférés, & qu'au XVIe siécle cela se pratiquoit encore. Je n'ai trouvé aucune preuve de cette anecdote. Le Cimetière de la Trinité ne devoit pas être fort vaste: & comme, suivant nos Historiens (o), la maladie épidémique qui régnoit alors emportoit, à l'Hôtel-Dieu seulement, plus de 500 personnes par jour, & que d'ailleurs on avoit été obligé de fermer le Cimetière des SS. Innocents, je ne crois pas que celui de la Trinité pût les contenir. Tout ce que j'ai pu découvrir à ce sujet dans un Manuscrit de la Bibliothéque de 5. Germain-des-Près (p), c'est que les Religieux qui étoient à la Trinité, cédèrent à la Ville, par Acte de 1353, une partie de leur jardin pour y faire un Cimetière commun, & se chargèrent de l'entretenir moyennant 18 den. pour fosse ordinaire, & 6 den. pour celles des enfants.

Les Religieux d'Hermières restèrent en pos-

<sup>(</sup>n) Tom. 1, p. 116. (o) Hist. de Paris, tom. 1, d'Estrées, fol. 6.

session de cette Maison jusqu'en 1545, que le nombre prodigieux de pauvres & d'enfants obligea les Magistrats de pourvoir à leur logement & à leur subsistance. Comme l'hospitalité avoit cessé d'être observée à la Trinité, les Consrères de la Passion y avoient loué une grande salle pour y représenter les Mystères. On trouve dans l'Histoire du Théatre François, & dans plusieurs autres Auteurs, l'origine & les progrès des Spechacles à Paris: les Histrions ne furent connus que par le mépris qu'inspiroient aux honnêtes gens, des équivoques indécentes, une satyre grossière, des paroles obscènes, & des gestes analogues à la liberté du sujet. Si Charlemagne & ses successeurs ne les proscrivirent pas, ils les notèrent de l'infamie qu'ils méritoient (q). Dans les premiers siécles de la troisième Race, l'on se contenta de réprimer la licence scandaleuse des Jongleurs; mais comme le bon goût ne régnoit point encore, on passa d'un excès à un autre; les moralités prirent la place des bouffonneries, on substitua les sujets saints aux sujets profanes; on avoit scandalisé, & l'on voulut édifier, fans s'apercevoir du ridicule des moyens qu'on employoit pour y parvenir : c'est ce qui a fait dire à un de nos plus grands Poëtes, qu'une troupe groffière de Pélerins

Joua les Saints, la Vierge, & Dieu par piété (r).

Ces Pélerins, ainsi appelés parce qu'ils alloient

<sup>(</sup>q) Ord. de 789. Capit. Reg. (r) Boileau, Art Poëtique, Fr. t. 1, p. 229, 1163 & 1170. Ch. 3.

Recherches fur Paris.

de Villes en Villes, représentèrent le Mystère de la Passion: suivant le Commissaire Lamarre (s) & les Historiens de Paris, ils en sirent l'essai à Saint-Maur-des-Fossés en 1398. Je crois cependant que cette époque n'est pas juste: quoi qu'il en soit, ce spectacle sans goût, ce mélange bizarre de la sainteté & de l'indécence, de ce qu'il y a de plus respectable dans la morale, & de plus grossier dans la plaisanterie, sixa l'attention du Prévôt de Paris, lequel, par son Ordonnance du 3 Juin de la même année, désendit de représenter aucuns Jeux de personnages, soit des Vies des Saints, ou autrement; sans le congé du Roi; à peine d'encourir son indignation, 6 de sorsaire envers lui (t).

Cette défense obligea ces Acteurs à recourir à l'autorité du Roi: pour se le rendre savorable, ils érigèrent leur Société en Confrérie (u), sous le titre de la Passion de Notre-Seigneur. Charles VI écouta savorablement seurs représentations, il assista à leur Mystère, & leur permit, par ses Lettres-patentes du mois de Décembre 1402, de le représenter, & autres pièces semblables, tant à Paris que dans l'étendue de la Prévôté & Vicomté. Ces mêmes Lettres nous apprennent, 1° que Charles VI s'étoit sait inscrire dans cette Confrérie; 2° qu'elle étoit déja sondée dans l'Eglise de la Trinité, sous le titre de Maître & Gouverneurs de la Confrérie de la Passion & Résurrection de Notre-Seigneur; 3° qu'ils

<sup>(</sup>s) Tr. de la Pol. t. 1, p. (t) Liv. rouge du Châtelet, 437. — Hist. de Paris, t. 2, fol. 167.

Q. 725.

(u) Reg. des Bannières du Chât, premier vol. fol. 77.

avoient représenté ces Mystères avant l'année 1402, qu'ainsi ils existoient en corps, mais que ce fut seulement alors que cette Société eut un établisfement légal par les Lettres-Patentes citées ci-defsus. La Confrérie étoit, comme je viens de le dire, établie à la Trinité, elle y loua une salle de vingt-une toises & demie de long sur six de large, qui avoit été originairement destinée pour loger les Pélerins. Quelques Auteurs ont blâmé les Religieux d'Hermières, d'avoir autorisé par cupidité l'établissement d'un Théâtre dans une Maison religieuse, & dans un lieu consacré à l'hospitalité. Ils n'ont sans doute pas considéré que chaque siècle a ses mœurs, ses usages & ses préjugés. Sous les deux premières Races de nos Rois, & sous partie de la troisséme, la piété n'étoir presque qu'une sérocité religieuse, un zèle outré, ou une simplicité grossière; n'avoir pas la fagacité de discerner ce qui appartenoir au fond de la Religion, d'avec ce qui n'y avoit qu'un rapport indirect; tout ce qui la concernoit en apparence, étoit respecté comme la Religion même; on suivoit sans honte les plus mauvais penchants, & l'on s'y livroit sans remords, tandis qu'on regardoit comme une impiété scandaleuse de douter du moindre des faits historiques rapportés dans la Légende de Jacques de Voragine. Ainsi l'on ne doit être surpris, ni de la facilité des Religieux de la Trinité, ni de la complaisance des Curés de Paris (x), qui faisoient avancer l'heure des Vêpres les Dimanches & les Fêres, (jours auxquels se représentaient les Mystères)

<sup>(</sup>x) Hist. de Paris, t, 2, p. 726.

IX. Quartier.

afin de faciliter à leurs Paroissiens la liberté de se procurer le plaisir d'un Spectacle qu'on regardoit comme édifiant.

Je ne suivrai point les progrès de ce Théâtre, qui dégénéra en Farce, & qu'on appela depuis le Jeu des Pois pilés; je me contenterai d'observer que la Police mit un frein à la licence, & le renserma dans les bornes qui convenoient à

sa première institution.

Les choses restèrent en cet état jusque vers le milieu du XVI siécle. Dès le 14 Janvier 1536 (y), le Parlement avoit ordonné que les deux Salles de la Trinité, dont la haute servoit pour la représentation des Farces & Jeux, seroient appliquées à l'hébergement de ceux qui étoient infectés de maladies vénériennes & contagieuses; mais il paroît que cet Arrêt n'eut point alors son exécution, car les malades qui devoient y être mis, furent placés à l'Hôpital S. Eustache, en vertu d'un, autre Arrêt du 3 Mars de la même année. Les Auteurs des Recherches. sur les Théatres & du Dictionnaire des Théâtres, prétendent qu'en 1540 les Confrères de la Passion quittèrent l'Hôpital de la Trinité, & s'établirent à l'Hôtel de Flandres. Dom Félibien (7) recule cette époque, & dit qu'en 1547 ils furent obligés de céder leur Salle pour les petits enfants mendiants. Je crois cependant qu'ils en sortirent en 1545, & voici sur quoi je me fonde. 1º Au mois de Janvier 1545. le Parlement (&) avoit ordonné que les enfants mâles des pauvres, étant au-dessus de l'âge de sept

<sup>(</sup>y) Reg. du Parl. (¿) Hist. de Par. t. 2, p. 726.

ans, seroient ségregés d'avec leurs pères & mères, & mis à un lieu à part, pour y être nourris, logés, & enseignés en la Religion Chrétienne. Du Breul advisé qu'en toute ladite ajoute « qu'il fut » Ville il n'y avoit lieu plus commode pour lo-» ger ces enfans, que l'Hôpital de la Trinité. » 2º Les Confrères de la Passion exposent dans une Requête visée par l'Arrêt du 17 Novembre 1548 (a), que, depuis TROIS ANS, la Salle de la Passion avoit été prise, occupée & employée en l'hébergement des pauvres; d'où l'on peut conclure qu'ils n'en sortirent pas en 1540, comme l'ont avancéles Auteurs des ouvrages fur les Théâtres, que j'ai cités, mais qu'ils l'avoient abandonné avant 1547, quoique D. Félibien ait fixé à cette même année l'époque de leur cession. 3° Enfin, j'en trouve une preuve sans replique dans le Réglement sait pour l'Hôpital de la Trinité (b), érigé le 1 Juillet 1545, & dans l'Arrêt du 6 Août suivant, qui porte que, PAR CI-DEVANT, les Maîtres & Gouverneurs dudit Hôpital ont mis & mettent journellement à métier plusieurs desdits enfans, &c. Après des Titres si décisifs, je ne sais sur quoi du Breul a pu se fonder pour avancer (c), comme il l'a fait, que les enfants commencerent à v coucher le 20 Décembre 1547.

Personne n'ignore les priviléges que nos Rois ont accordés à cet établissement, qui est devenu de plus en plus utile; ainsi je ne m'étendrai pas

davantage sur cet objet.

Les Religieux Prémontrés continuèrent cepen-

<sup>(</sup>a) Reg. du Parl. (b) Hiff de Paris, tom. 3, (c) Du Breul, p. 966. p. 619 & 633.

dant de faire leur demeure à la Trinité, & d'y célébrer le Service divin; mais en 1562, ils jugèrent convenable de se retirer, & d'en laisser l'administration entière à ceux que le Parlement en avoit chargés. L'Eglise sur rebâtie & agrandie en 1598, & le Portail reconstruit en 1671.

L'Eglise Paroissiale de S. Sauveur. Nos Historiens s'accordent tous à dire que c'étoit anciennement la Chapelle de la Tour, & qu'elle fut ainsi nommée à cause d'une tour qui en étoit voisine: mais par qui & dans quel temps fut-elle fondée ? on ne trouve aucun acte, aucun monument qui fixe notre incertitude. Sauval (d) & ses Copistes ont imaginé qu'elle avoit été bâtie vers 1250, par les ordres de S. Louis, pour y faire ses prières, & se reposer lorsqu'il alloit à pied à Saint-Denys. Ils ne faisoient pas sans doute réflexion que ce Prince étoit parti le 12 Juin 1248 pour la Terre-Sainte, & qu'il n'en revint qu'en 1254; ils ignoroient peut-être aussi que cette Chapelle existoit avant la naissance de ce saint Roi, & que dès 1216 (e) il y eut une Sentence arbitrale, rendue au mois de Décembre, qui confirma le Doyen de S. Germain-l'Auxerrois dans la perception des droits qu'il prétendoit avoir sur cette Chapelle. On voit par-là que dès le commencement du XIIIe siècle, c'étoit une succursale de S. Germain; mais je n'ai pu trouver quand elle prit le titre de S. Sauveur, ni quand elle fut érigée en Paroisse. L'Abbé Lebeuf (f) se contente de dire.

<sup>(</sup>d) Tom. 1, p. 362. (f) Tom. 1, p. 112. (e) Gall, Chr. t. 7, col. 257.

qu'en 1303 le Chapitre de S. Germain tiroit quelque revenu de cette Eglise, qui portoit alors le nom de S. Sauveur; & qu'en 1335, Thomas de Ruel, qui en étoit Curé, avoit prêté serment aux Chanoines en cette qualité: c'est ce qui a fait dire vaguement à l'Auteur des Tablettes Parissennes, que S. Sauveur étoit Paroisse en 1335. Outre que le Réglement de 1303, cité par l'Abbé Lebeuf, & rapporté par les Historiens de Paris (g), porte expressément qu'il s'agissoit des offrandes & des rétributions que le Doyen de S. Germain percevoir fur les Eglises Paroissiales de S. Sauveur & de S. Eustache, j'ai encore découvert deux Actes antérieurs, qui avoient échappé aux recherches de cet Académicien: l'un est un amortissement de 1284 (h). accordé par l'Evêque de Paris au Curé de S. Sauveur, de 10 s. Parisis sur trois maisons situées près de la Porte Montmartre: l'autre est un Acte du 10 Août 1299 (i), par lequel Mathilde donne au Prêtre de S. Sauveur 12 deniers de cens, à prendre sur sa maison sife rue S. Sauveur. Dans le Rôle de Taxe fait en 1313, la Paroisse de S. Sauveur est énoncée, ainsi que les neuf rues qui en dépendoient. Les Fauxbourgs de Paris s'étant confidérablement accrus & peuplés depuis l'enceinte de Philippe-Auguste, il est assez vraisemblable que la difficulté pour l'administration des Sacrements, & l'éloignement de l'Eglise de S. Germain, mirent ce Chapitre, dès le milieu du XIII. siècle, dans la nécessité de faire ériger en Paroisse la Chapelle qui étoit située au-dela de cette enceinte.

<sup>(</sup>g) Hist, de Paris, tom. 3, (h) Arch. de l'Archev. p. 99. (i) Cart. S. Germ. Auriss. B iii

Je ne sais donc sur quel fondement quelquesuns de nos Auteurs avancent (k) que cette Eglise fut rebâtie, augmentée & érigée en Paroisse en 1560. Cette erreur n'est sans doute fondée que fur ce qu'en 1455, le Pape Calixte III avoit permis d'unir la Cure de S. Sauveur à la Mense du Chapitre de S. Germain, & que cette union fut proscrite par Arrêt du I Avril 1560. C'est apparemment une faute de Copiste qui a trompé M. Robert, lorsqu'il a dit que cette Eglise avoit été rebâtie en 1550 : les Auteurs que j'ai cités ci-dessus, fixent cette époque en 1560; ils ne se sont sans doute pas apercus que ces dates ne conviennent nullement au régne de François I, mort le 31 Mars 1547, sous lequel on place avec raison la reconstruction de cette Eglise. Sept Chapelles y furent bénites en 1537. Elle fut agrandie en 1571 & en 1622; & au moyen du secours que procura le bénéfice d'une Loterie que Sa Majesté lui accorda en 1713, elle a été réparée & embellie comme nous voyons aujourd'hui.

LES FILLES-DIEU. Nous n'avons aucun de nos Historiens qui ne fasse honneur à S. Louis de la fondation de ces Religieuses. Sauval (1) dit qu'une Charte de Baudouin, 20° Prieur de S. Martindes-Champs, porte que ce Prince, de concert avec ce Prélat, établit, en 1226, deux-cens semmes converties. Je conviens qu'on lit cette époque dans l'inscription qui est sur la porte d'entrée de ce Monastère: mais, 1° la Charte de Baudouin

<sup>(</sup>k) Sauval, t 1, p. 362.— Lemaire, tom. 2, p. 250.— La Caille, &c.

ne parle ni de S. Louis, ni de 200 Converties. 2° La date même de 1226 auroit dû éclairer nos Historiens; ils n'ignoroient pas que ce Prince, âgé pour-lors d'onze ans, ne monta sur le Thrône qu'à la fin de cette année. Mais les bâtiments qu'il sir faire dans cette Maison, les revenus qu'il sixa pour l'entretien des filles qui l'occupoient, & les priviléges qu'il leur accorda, l'en ont sait regarder à juste titre comme le sondateur; ce qui n'est pas sans exemple. Dagobert I jouit du même titre à l'égard de l'Eglise de S. Denys,

qu'il ne fit qu'augmenter & enrichir.

L'opinion la plus commune, & que je crois la plus vraie, attribue l'établissement des Filles-Dieu à Guillaume d'Auvergne, depuis Evêque de Paris. La force & l'onction de ses Sermons avoient engagé plusieurs personnes du sexe, dont la conduite avoit été très-dérangée, à mener une vie plus régulière : pour leur faire éviter les occasions de la rechûte, il forma le dessein de les réunir, & de leur procurer un asyle dans un lieu convenable. Il fit bâtir à cet effet. en 1225 ou 1226, une Maison hospitalière hors de la Ville & près de S. Lazare, où il plaça ces semmes nouvellement converties. Cet établissement éprouva d'abord quelques obstacles de la part des Prieur & Religieux de S. Martin-des-Champs, & du Curé de S. Laurent, sur le territoire & Paroisse desquels cette maison avoit été bâtie; mais ils furent entiérement levés au mois d'Avril de la même année 1226, par un Accord (m) qui fut passé entre ces pauvres Femmes nou-

<sup>(</sup>m) Hist. de Paris, t. 5, P. 602.

Recherches fur Paris.

vellement converties, les Religieux de S. Martin & le Curé de S. Laurent: par cet acte, il fut convenu que la Maison seroit érigée en Hôpital, & qu'elle ne pourroit servir à un autre usage sans le consentement des parties contractantes; que le Curé de S. Laurent seroit indemnisé des droits Curiaux, qui furent arbitrés à 20 s. de rente annuelle; que le Chapelain ou les Chapelains seroient à la nomination du Prieur de S. Martin: que ces Femmes auroient un Cimetière, des Fonts & deux Cloches, & gu'elles pourroient acquérir jusqu'à 13 arpents de terrein. Cet exposé, que je viens de faire d'après les Titres, suffit, à ce que je crois, pour détruire ce que du Breul (n), Lemaire & autres ont avancé, que S. Louis fonda les Filles-Dieu, & que son dessein étoit de les placer au lieu occupé aujourd'hui par la Sorbonne : il peut aussi servir à réfuter l'Auteur du Calendrier historique, qui ne place (o) que vers 1230 la permission d'avoir un Cimetière, des Fonts & des Cloches; & celui des Tablettes Parisiennes, qui marque leur fondation en 1358. Cet établissement, formé par Guillaume d'Auvergne, dut nécessairement faire des progrès sous son épiscopat, auquel il sut élevé en 1228; & ce fut lui sans doute qui intéressa S. Louis en faveur de ces pauvres Femmes. C'est seulement par conjecture qu'on a pu avancer qu'en 1232, ce Prince y mit 200 Religieuses, auxquelles il donna 400 liv. par an. Le Titre de cette fondation ne se trouve point, mais le

<sup>(</sup>n) Du Breul, p. 616 & 885. - (a) Pag. 200. Lemaire, t. 1, p. 504.

nombre de Religieuses & le revenu qui leur sut affecté, sont connus par les Lettres du Roi Jean, du mois de Novembre 1350 (p): elles nous apprennent que cette fondation étoit un effet de la piété & de la libéralité de S. Louis; que la peste & la misère du temps avoient engagé l'Evêque à réduire le nombre des Religieuses à soixante; que, sur ce prétexte, les Thrésoriers du Roi ne leur payoient plus que 200 livres; & que, sur les réprésentations des Filles-Dieu, le Roi ordonna que leur nombre seroit de cent, & qu'on leur payeroit 400 liv. comme auparavant : mais la date de la fondation n'y est point marquée, non-plus que dans les Historiens de S. Louis. Si l'on a présumé que ce fut en 1232, c'est apparemment parce qu'en cette année les pauvres Femmes nouvellement converties obtinrent, sous le nom de Filles-Dieu, l'amortissement des deux arpents de terre, acquis de Guillaume Barbette, fur lesquels leur maison avoit été bâtie, & de quatre autres arpents par elles acquis dans la Censive de Saint-Lazare, sur lesquels les Prieur & Religieux cédèrent la Censive & la Justice qu'ils y avoient, ainsi que le droit de dixme, moyennant 12 livres de rente (q). On voit qu'en 1253 elles acquirent encore huit autres arpents de terre, & qu'en 1265, S. Louis leur accorda la permission de tirer de l'eau de la Fontaine de S. Lazare, & de la faire conduire dans leur Couvent.

Les guerres suscitées dans la suite par les An-

<sup>(</sup>p) Hist. de Paris, tom. 3, (q) Du Breul, p. 885. p. 116 & suiv.

glois, & la nécessité de se désendre, firent prendre le parti de se précautionner contre toute attaque. Les Fauxbourgs s'étoient infiniment augmentés depuis Philippe-Auguste, mais ils étoient ouverts de toutes parts; ce ne fut que fous le régne de Philippe de Valois qu'on projeta de les mettre en état de défense. Le malheureux fuccès de la bataille de Poitiers réveilla l'attention des Parisiens, & les détermina à faire creuser, à la hâte, des fossés & des arrière-fossés au nord de la Ville. & de simples fossés autour des murs de l'enceinte méridionale. Les arrière-fossés, suivant le plan arrêté, devoient traverser la Couture & l'enclos des Filles-Dieu : elles furent donc obligées d'abandonner leur Maison, de la faire démolir, & de se retirer dans la Ville. Jean de Meulant, alors Evêque de Paris, les transféra en 1360 dans un Hôpital près de la Porte S. Denys, qui avoit été fondé en 1316 par Imbert de Lyons ou de Lyon (de Lugduno) dont je parlerai plus bas. Sauval (r), dans les deux longs Discours qu'il nous a donnés sur les Filles-Dieu & sur l'Hôpital d'Imbert de Lyons, s'est souvent écarté de la vérité; ses Editeurs ne se font pas appliqués à la chercher, mais du moins ils n'auroient pas dû laisser subsister cette multitude infinie d'absurdités, d'anachronismes & de contradictions qu'on y trouve presque à chaque page, & que ses Copistes ont adoptés sans examen. Le Commissaire Lamarre n'a pas été plus exact: si l'on examine son cinquième Plan, on verra qu'il n'indique point sous Charles V l'Hô-

<sup>(</sup>r) Tom. 1, p. 470 & 562.

pital d'Imbert de Lyons, où les Filles-Dieu furent transférées, & qu'il place leur Maison, sous le nom de Filles Pénitentes détruites, à l'endroit où la rue Notre-Dame de Recouvrance aboutit aujourd'hui, du côté du Boulevard, quoiqu'elle sût située rue du Fauxbourg S. Denys, au lieu où est encore l'enseigne de l'Echiquier. Il en est de même de leur Couture, qu'il nous représente bornée au nord par le Boulevard, & au midi par la rue Thévenot, quoique de ce côté elle ne descendît pas si bas, & que de l'autre elle remontât jusqu'à l'Egoût, & il lui donne la figure d'un quarré presque régulier, qui en pousse les bornes, du côté de l'occident, jusqu'à la rue du Gros-Chenet.

J'ai parlé ci-dessus de l'Hôpital d'Imbert de Lyons. On voit par les Lettres de Guillaume de Beaufet, Evêque de Paris, du mois de Juillet 1316 (s), qu'il consentit, à la prière d'Imbert de Lyons, à l'établissement d'un Hôpital pour y recevoir les pauvres femmes qui ne faisoient que passer, & à l'érection d'une Chapelle. Imbert. en qualité d'exécuteur du testament de ses deux fils, destina pour cet objet une maison & un jardin sis hors de la Porte S. Denys, sur la Chaussée (dans la grande rue), qu'il avoit acquise de Nicolas Tabourel (1). L'hospitalité qui s'y exerçoit, consistoit à recevoir de pauvres semmes pendant une nuit, & à leur donner le lendemain un pain & un denier. Il me paroît, par différents Actes, que la Chapelle étoit sous le

<sup>(</sup>s) Gr. Carrul, fol. 57, (e) Arch. de l'Archev.

titre de S. Quentin. Ce fut dans cette maison que Jean de Meulant placa les Filles-Dieu; il fonda une Chapelle sous le nom de la Magdeleine, & les obligea de pratiquer l'hospitalité ainsi qu'elle s'y exerçoit auparayant. Elles firent construire les lieux réguliers nécessaires pour leur Communauté; l'Evêque leur donna des Statuts, & régla qu'il y auroit douze lits pour les pauvres femmes. Les Religieuses, pour n'être point troublées dans les exercices du Cloître & dans la récitation des divins Offices, commirent le soin de l'hospitalité à des Sœurs Converses. Les malheurs des temps, & une certaine fatalité qu'ont éprouvé presque toutes les Sociétés religieuses, introduisirent peu à peu le relâchement dans cette Communauté: telle est la suite funeste des engagements forcés, & de presque tous les sacrifices volontaires dont on n'a pas médité toute l'étendue : on prend souvent pour une vocation décidée, ce qui n'est qu'un goût passager pour une vie tranquille; on se flatte d'étouffer des passions dont on ne connoît que les noms & dont on ignore l'empire, & l'on oublie bientôt ses devoirs quand on ne les remplit qu'à regret. Les Filles-Dieu en firent la triste expérience : l'esprit de l'ordre religieux se perdit, la ferveur & la piété s'éclipsèrent, & les divins Offices cessèrent; à un petit nombre de Religieuses succédèrent ces victimes infortunées du libertinage, qui portèrent peut-être moins dans cet asyle le repentir du coupable abus qu'elles avoient fait de leurs charmes, que le regret plus coupable encore de les avoir perdus, & qui cherchèrent moins à y cacher la honte de leurs desordres, que celle de l'indigence, qui en est la suite ordinaire.

Il ne restoit plus dans cette Maison que deux ou trois Religieuses & quatre à cinq Converses, qui négligeoient même de s'acquitter des devoirs que leur prescrivoit l'hospitalité qui leur étoit confiée. Charles VIII, pour remédier à ces desordres, & remplir les intentions de S. Louis, ordonna, par ses Lettres-Patentes du 27 Décembre 1483, que cette Maison seroit occupée à l'avenir par les Religieuses réformées de Fontevrauld : ce Prince n'en pouvoit choisir de plus propres à rétablir l'ordre & la discipline; mais leurs Constitutions empêchèrent, pendant onze ans, que ces Lettres n'eussent leur effet. Robert d'Arbrissel, fondateur de l'Ordre de Fontevrauld, dont la fainteté n'a pas été contestée par ceux même qui ont attaqué sa réputation (u), avoit voulu que les Religieux de son Ordre dépendissent de l'Abbesse; il se proposoit dans cette pratique peu commune de l'humilité, l'imitation de la soumission & de l'obéissance que S. Jean l'Evangéliste avoit rendue à la fainte Vierge , & que Jésus-Christ sembloit lui avoir prescrite en lui disant, voilà votre Mère, ecce Mater tua (x). Tel est le motif & l'origine de l'autorité temporelle que l'Abbesse de Fontevrauld exerce sur les Religieux de son Ordre, autorité douce & bienfaisante, qui ne laisse pas même aux inférieurs le mérite de l'obéissance à des ordres qu'ils ont fuggérés, & souvent dictés eux-mêmes.

Ce genre d'administration étoit bien différent de celui des Filles - Dieu : l'Evêque de Paris leur donnoit un Chapelain à son choix, avoit

<sup>(</sup>u) Baillet, au 25 Février. (x) S. Jean, shap, 19, y. 27.

inspection sur leur temporel, dont il se faisoit rendre compte par le Maître, Proviseur ou Gouverneur qu'il nommoit, & étoit en droit d'y faire des Visites quand bon lui sembloit : les Lettres-Patentes de Charles VIII, qui choisissoient des Religieuses de Fontevrauld pour gouverner cette Maison, lui enlevoient tous ces priviléges. Jean-Simon de Champigny, alors Evêque de Paris, plus ialoux de maintenir l'ordre ou de le rétablir. que de conserver des avantages attachés à son Siège, consentit à les sacrifier pour procurer ceux qui devoient résulter de ce changement : ses Lettres sont du 13 Avril 1494. Il se contenta d'exiger que les Religieuses seroient tous les ans l'Office de S. Louis, & qu'après le décès de Charles VIII & le sien, elles feroient célébrer un Service pour le repos de leurs ames. Cet obstacle étant levé, les Religieuses de Fontevrauld furent introduites dans la Maison des Filles-Dieu. Sauval (y), Dom Félibien, M. Piganiol & autres, disent qu'elles en prirent possession le 15 Juin 1495, au nombre de huit Religieuses & de sept Religieux, & qu'ils n'y trouverent que quatre Converses, lesquelles finirent leurs jours dans Tobservance.

S'il n'y avoit pas erreur dans cette dernière date, il y auroit eu un intervalle de presque quatorze mois entre les Lettres de l'Evêque & leur exécution. Sauval, pour répondre à cette objection, remarque qu'alors l'année commençoit à Pâques; il fixe cette Fête, en 1494, après le 13

<sup>(</sup>y) Sauval, t. 1, p. 572. — Hist. de Paris, t. 1, p. 289. — Piganiol, t. 3, p. 397.

Avril, & l'acte de soumission à l'Evêque huit jours après, c'est-à-dire, le 21 Avril 1495. Il y a une erreur maniseste dans cette supputation: can d'un côté Pâques tomboit en 1494 le 30 Mars, & de l'autre il ne seroit pas possible de concilier cette introduction des Religieuses de Fontevrauld . & l'incorporation des quatre Filles-Dieu le 15 Juin 1495, avec l'Acte même qui la constate, en date du 17 Juillet 1494 (7). On voit par cet Ace. rapporté dans les preuves de Sauval (&), que ledit jour l'Evêque s'est transporté dans la Maison des Filles-Dieu, (dans laquelle il avoit introduit depuis peu quelques Religieuses de Fontevrauld.) pour écouter les plaintes de deux anciennes Sœurs qui y demeuroient avant la réforme, lesquelles ne vouloient pas s'y assujétir; & qu'après avoir entendu leurs raisons, il a ordonné qu'elles seroient mises hors de la Clôture, mais qu'elles resteroient dans la Maison, où elles seroient logées suivant qu'il conviendroit, & qu'on pourvoiroit à leurs besoins.

Les Religieuses de Fontevrauld, qu'on avoit tirées du Monastère de la Magdeleine, près d'Orléans, & de celui de Fontaine, près de Meaux, prirent le nom de Filles-Dieu, qu'elles conservent encore; elles y exercèrent l'hospitalité qui leur étoit prescrite, laquelle n'a cessé qu'au commencement du siècle passé. La Chapelle de l'Hôpital. & les bâtiments étoient en très-mauvais état : on voit dans les Archives du Chapitre de S. Germain-l'Auxerrois, que sur une Requête qui lui sut présentée par ces Religieuses, il leur permit

<sup>(7)</sup> Reg. du Secrét. de l'Arch. [ (&) Tom. 3, p. 218:

Recherches sur Paris.

de faire bâtir une nouvelle Chapelle dans leur jardin, parce que celle qu'elles avoient étant située fur la rue, le Service divin étoit troublé par le bruit. On commença, la même année 1495, l'Eglise que nous voyons aujourd'hui, dont Charles VIII posa la première pierre : elle sut achevée & dédiée en 1508. Vers 1582, Pierre de Gondi, Evêque de Paris, unit à cette Maison la Chapelle de Ste Magdeleine, que Jean de Meulant avoit fondée lorsqu'il transféra les Filles-Dieu dans la Ville. On voit encore au Chevet extérieur de cette Eglise, un Crucifix devant lequel on conduisoit, dans les siécles précédents, les Criminels qu'on alloit exécuter à Montfaucon (a); ils le baisoient, recevoient de l'Eaubénite, & les Filles-Dieu leur apportoient trois morceaux de pain & du vin : ce trifte repas s'appelloit le dernier morceau du Patient.

Les FILLES DE L'UNION CHRÉTIENNE, communément appelées les Filles S. Chaumond. Elles doivent leur établissement aux soins & aux libéralités de M<sup>lle</sup> de Croze, & à la piété de M. le Vachet. L'institution des Communautés religieuses a toujours eu pour objet l'instruction & l'éducation de la Jeunesse: la nonchalance de certains parents, souvent même leur ignorance ou leur pauvreté, y mettoient des obstacles qui eussent été insurmontables, si la Providence n'avoit suscité des personnes éclairées, assez zélées pour enseigner aux autres les régles de conduite qu'elles-mêmes pratiquoient, & assez charitables pour

<sup>(</sup>a) Sauval, t. 1, p. 482 & 574.

remplacer ceux à qui la nature ou la fortune ne permettoit pas de remplir ces devoirs indispenfables: c'est ainsi que se sont formées successivement tant de Communautés si nécessaires, sans lesquelles un nombre infini de jeunes filles n'auroient eu qu'une légère idée de la Religion, & auroient été privées des connoissances convenables à leur sexe, & utiles dans les dissérents états de la vie.

Ces Institutions, quelque modernes qu'elles foient, ne sont cependant qu'un renouvellement des anciennes, qui se pratiquoient dès les premiers temps du Christianisme; on sait qu'il y avoit dès-lors des Sociétés de faintes filles, femmes ou veuves, qui, fans aucun habit particulier, & sans s'astreindre à des vœux, cherchoient à faire en commun le bien que chacune ne pouvoit faire seule. On n'ignore ni l'utilité de ces Affociations, ni la confidération dont elles jouissoient dans l'Eglise & dans l'Etat : ainsi se formèrent les Diaconisses; elles aidoient aux Prêtres, & les suppléoient dans quelques fonctions. telles que les sépultures & les immersions pour le Baptême; elles instruisoient les adultes de leur sexe, ouvroient les portes de l'Eglise de leur côté, faisoient des conférences en particulier, visitoient les malades & les pauvres, & leur distribuoient les aumônes des fidéles. Saint Paul en fait mention en plusieurs endroits, & fur-tout dans son Epître aux Romains, chap. 16; & c'est à ce sujet que S. Jean Chrysostôme dit que Phabé Diaconisse avoit rendu service, en faisant l'office d'Apôtre & d'Evangéliste. Ces Diaconisses avoient une espèce de consécration ou ordination, qui fut défendue par le premier Concile IX. Quartier.

Recherches sur Paris.

d'Orange en 441, & abolie par celui d'Epaune en 517: on en retrouve cependant encore quelques traces dans le siècle suivant, puisque cette défense fut renouvelée dans un Concile des Gaules en 634, & que le Canon 56 du quatriéme Concile de Toléde, tenu l'année précédente, fait mention des Veuves qui se consacroient à

Dieu sans entrer en Communauté.

Telle est la première origine des Communautés séculières, dont il s'est toujours conservé quelques vestiges, mais qui heureusement se multiplièrent en France dans le siècle dernier. Le Séminaire de l'Union Chrétienne, un des plus utiles établissements en ce genre, a pour objet l'instruction des nouvelles Catholiques & des filles qui manquent des secours temporels, & de protecteurs qui puissent les leur procurer. Les fondements en furent jetés dans la Maison de la Providence, que M<sup>me</sup> de Pollalion avoir fondée. On voit que huit personnes, qui s'étoient jointes à elle pour donner à cet établissement plus d'étendue & plus d'utilité, firent entr'elles une affociation, dont l'Acte fut souscrit à Paris, sous le nom de Régle d'Union, le 17 Octobre 1652 (b): c'est ce qui a engagé quelques Auteurs à regarder M<sup>me</sup> de Pollalion comme l'Institutrice du Séminaire de l'Union Chrétienne, j'avoue même qu'on lui donne ce titre dans leurs Constitutions (c): mais l'établissement dont il s'agit n'eut lieu qu'après la mort de cette sainte Veuve, qui arriva le 4 Septembre 1657: ce fut Die Anne de Croze,

<sup>(</sup>b) Vie de Mad. de Pollalion, P. 194.

<sup>(</sup>c) Réglements & Pratiques de l'Union Chrétienne, 3e part. chap. 16 , p. 184.

d'une Famille noble & ancienne, qui s'étant associée à l'exercice & à la pratique de ses vertus, consomma, en 1661, le projet de l'Union Chrétienne. Elle se retira pour cet effet avec quelques autres personnes dans une maison qui lui appartenoit à Charonne, où elle fit les premiers essais de ce nouvel Institut : ils furent si heureux, qu'elle résolut d'y consacrer sa personne & sa fortune; en conséquence, elle donna au Séminaire sa maison & ses dépendances par donation entrevifs le 15 Septembre 1672, laquelle fut confirmée par des Lettres-Patentes du mois de Février 1673, enregistrées le 7 Mai 1678, qui permettent cet établissement à Charonne. L'équité & da reconnoissance mirent Mile de Croze à la tête de cette Communauté; elle procura à la Religion des avantages supérieurs aux espérances qu'on en avoit conçues; ce qui engagea M. de Harlai, Archevêque de Paris, à permettre que cette Communauté fût transférée dans la Capitale. La Sœur de Croze & ses Associées ne trouvèrent pas d'endroit plus convenable que l'Hôtel de Saint-Chaumond, près de la Porte S. Denys. Au commencement du siécle passé, ce lieu étoit appelé la Cour Bellot; Melchior Mitte, Marquis de Saint - Chaumond, en sit l'acquisition le 17 Juillet 1631, &, dans le même mois, il acheta aussi dix maisons voisines, sur l'emplacement desquelles il fit bâtir son Hôtel : ainsi M. Piganiol s'est trompé, en disant qu'il sut construit en 1630. Cet Hôtel passa aux Sr & Dme Menardeau; mais leurs créanciers l'ayant fait saisir, les Sœurs de l'Union Chrétienne passèrent avec eux un contrat d'acquisition le 30 Août 1683. M. l'Archevêque ayant approuvé ce traité le 9 Août

de l'année suivante, il sut confirmé par un Jugement des Commissaires, du 20 Décembre 1684, & suivi d'un Decret aux Requêtes du Palais, du 23 Mars 1685, qui leur en adjuge l'entière propriété moyennant 92000 liv. elles obtinrent de nouvelles Lettres-Patentes au mois d'Avril 1687, registrées au Parlement le 18 Novembre, & en la Chambre des Comptes le 30 Décembre de la même année. Ces formalités, nécessaires pour rendre un établissement légal, n'étoient point cependant toutes remplies, lorsque les Filles de l'Union Chrétienne vinrent à Paris; le Jugement des Commissaires leur parêt suffisant pour prendre possession de la maison qu'elles avoient acquise, elles s'y rendirent au commencement de l'année 1685, & le 16 Février leur Chapelle sut bénite sous l'invocation de S. Joseph. On doit remarquer que les Lettres-Patentes exigent (d), que cette Maison ne pourra être changée ni convertie en Maison de Profession religieuse, & que celles qui y sont à présent & qui leur succéderont, seront toujours en l'état de séculières, suivant leur Institut. Le nom d'Union Chrétienne leur a été donné, à cause de leur union à J. C. dans sa vie cachée. dans ses prédications & ses travaux, & de leurassociation réciproque tant des personnes de Paris que de celles des Provinces, chargées des mêmes foins pour l'instruction des nouvelles Converties & des jeunes filles sans bien : celui de Saint-Chaumond vient, comme je l'ai dit, de l'Hôtel de M. de Saint-Chaumond, connu par plusieurs Ambassades. L'Abbé Lebeuf (e) prétend qu'on

<sup>(</sup>d) Hist. de Paris, tom. 4, (e) Tom. 2, p. 479 & 493. p. 285; & tom. 5, p. 233.

écrit abusivement Saint-Chaumond, au lieu de Sainche-Aumond, Sanctus Aunemundus. Cette savante étymologie n'est point prouvée, & ne peut l'être facilement. Le faint Evêque de Lyon est également nomme Aunemundus, Annemundus, Chanemundus, Ennemundus, & en notre langue, par corruption ou abréviation, Chaumond; mais rien n'indique qu'il faille dire Sainche pour Saint, ni que Sainche fût le prénom d'Aunemond ou Aumond: d'ailleurs. quand on devroit admettre l'opinion de l'Abbé Lebeuf, elle n'auroit ici nulle application, parce que les Dames de Saint-Chaumond ne doivent pas ce nom à l'Evêque de Lyon, mais à l'Hôtel qu'elles habitent. Il existe encore une autre Maison de l'Union Chrétienne, ou le petit Saint - Chaumond, dont je parlerai à l'article de la rue de la Lune.

Il y a dans la rue S. Denvs quarre cul-desacs: le premier s'appelle cul-de sac de la Porte aux Peintres; il est situé près de l'ancienne Porte de l'enceinte de Philippe-Auguste, qui sut démolie en 1535. Au XIV fiécle, c'étoit une ruelle nommée de l'Arbaletre, de l'enseigne d'une maison dans laquelle étoient deux Jeux de Paume, le long des anciens murs (f). On l'appela ensuite ruelle sans chef, dite des Etuves; il portoit ce nom en 1365: on indique alors une adjudication, au Châtelet, d'une maison tenant à la Place des Etuves & à la maison de l'Asne rayé; elle sut donnée à bail le 5 Janvier 1368, & dans l'acte elle est dite sise ruelle des Etuves. La maison voisine, dont je viens de parler, lui fit prendre son nom, & on

<sup>(</sup>f) Arch. de l'Archev.

Recherches sur Paris.

38 l'appela ruelle de l'Asne rayé, qui étoit l'enseigne de cette Hôtellerie. Elle portoit encore ce nom en 1542, auquel temps il fut permis, par Arrêt du 11 Décembre, à Guyon le Doux, Maître Peintre, de faire bâtir une maison avec une tournelle en saillie au coin de cette ruelle, du côté de la rueS. Denvs. Je ne sais si c'est de lui, comme il y a grande apparence, qu'elle a pris le nom qu'elle porte, ou si elle le tient d'une Famille qui y demeuroit au XIII° siécle; car en 1303 la maison de l'Arbalêtre appartenoit aux enfants de Gilles le Peintre, ainsi qu'il paroît par un transport de leur Curateur (g) fait après la fête de S. Simon & de S. Jude de la même année.

Le second, qui est du même côté, près de la Trinité, est appelé cul-de-sac de Bas-four; au XIVe siècle, on le nommoit simplement rue sans chef, & ruelle fans chef, aboutissant à la Trinité. Je la trouve en 1374 dans les Archives de S. Martindes-Champs, sous le nom de Bas-four, & en 1400, ruelle sans chef, appelée Bas-fours: on lui a donné indifféremment ces deux noms, mais enfin le dernier a prévalu ; j'en ignore l'étymologie.

De l'autre côté de la rue est le cul-de-sac de l'Empereur. On trouve dans un Compte des Confiscations, rendu en 1421, & cité par Sauval (h), une maison sise rue S. Denys, devant la Trinité, tenant d'une part à la rue Perrette, & il me paroissoit que cette rue devoit être le cul-de-sac de l'Empereur; mais comme je ne l'ai point trouvé indiqué ailleurs sous ce nom, & qu'il portoit alors le

<sup>(</sup>g) Ibidem.

<sup>(</sup>h) Tom. 3, p. 290.

même nom qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a erreur de Copiste. (Voyez ci-après Rue du Renard.) Il paroît par plusieurs Titres de l'Archevêché, que cette ruelle, ainsi que la rue Thévenot, portoient les noms de rues des Cordiers & de la Corderie. parce que la plupart de ces ruelles servoient à des Corderies : aussi trouve-t-on dans un Titre nouvel du 4 Décembre 1591, une maison fise rue des Corderies, dite de l'Empereur. Dès l'an 1391. on voit que cette ruelle s'appeloit de l'Empereur, & que c'étoit l'enseigne d'une maison qui y étoit située, & dont les mêmes Titres de l'Archevêché font mention en 1495; ce nom s'est conservé depuis, comme on le peut voir dans de Chuyes & sur le Plan de Boisseau : je ne sais pourquoi sur ceux de Gomboust, de Buller, &c. cette ruelle est nommée cul-de-sac de Grand Pleurs; j'ignore encore si c'est de lui qu'il est fait mention dans une Déclaration rendue au Domaine du Roi le 23 Mars 1539 (i), d'une maison rue S. Denys, devant la Trinité, tenant à une petite ruelle appelée LA RUELLE DU Mouton: je ne l'ai point vu ailleurs indiquée sous ce nom.

Enfin, le cul-de-sac ou Cour Sainte Catherine. Il doit son nom à une maison & jardin, anciennement appelée le Pressoir, appartenant aux Religieuses de l'Hôpital de Sainte Catherine. La santé & le délassement obligeoient quelquesois ces Religieuses de changer d'air, avec la permission de leurs Supérieurs; dans cette vue, elles acquirent la maison du Pressoir, & le 9 Avril

<sup>(</sup>i) Bibl. du Roi, Rec. de Blondeau, tome 2, dernier Cahier.

Recherches sur Paris.

1641 (k) M. l'Archevêque leur permit d'y faire construire une Chapelle, & d'y vaquer aux exercices de Religion qui se pratiquent audit Hôpital, à la charge toutesois qu'il ne s'y pourra faire à l'avenir aucun Hospice, Maison, ou Communauté.

RUE DU FAUXBOURG S. DENYS. Elle commence à la Porte S. Denys, & finit à la Maison de S. Lazare & au coin de la rue S. Laurent.

LA PORTE S. DENYS. Elle étoit située, sous le régne de Philippe-Auguste, entre la rue Mauconseil & celle du petit Lion: sous Charles IX, elle sur reculée, & placée entre les rues neuve S. Denys & Sainte-Apolline. Une suite constante de victoires & de prospérités avoit déja fait ériger deux Arc-de-triomphes à la gloire de Louis le Grand: la rapidité de ses conquêtes en 1672, le passage du Rhin, quarante Villes sortisées & trois Provinces soumises aux loix du Vainqueur dans l'espace de deux mois, engagèrent la Ville à lui élever ce nouveau monument de son amour & de sa reconnoissance.

RUE NEUVE S. DENYS. Elle traverse de la rue S. Denys dans celle de S. Martin. On l'appela d'abord rue des deux Portes, parce qu'elle aboutissoit aux Portes S. Denys & S. Martin. L'Abbé de la Grive & M. Robert se sont trompés, en consondant cette rue avec celle de Sainte-Apolline, & en lui conservant le nom des deux Portes,

<sup>(</sup>k) Reg. du Secrétariat.

qu'elle a perdu depuis long temps; car dans les Archives de l'Archevêché, on la trouve indiquée en 1655 sous le nom de rue neuve S. Denys.

Rue des Fossés Saint - Denys. Elle régne le long du Boulevard, & continuoit jusqu'à la rue Poissonnière; mais depuis quelques années ce chemin a été coupé presque à moitié de son ancienne étendue. On l'appelle aussi quelquesois rue Basse, ou basse Villeneuve; la Caille la nomme rue neuve des Fossés S. Denys, ou rue neuve des Filles Dieu. Elle renferme trois cul-defacs, figurés sur nos anciens Plans sans aucun nom : celui que l'Abbé de la Grive publia en 1728, est, à ce que je crois, le premier où ils foient marqués avec leurs noms particuliers. Le premier & le plus grand s'appelle cul-de-sac S. Laurent; la Caille & Valleyre le nomment rue neuve S. Laurent: il doit sans doute ce nom au territoire où il est situé, qui dépend de la Paroisse de S. Laurent. Le second porte le nom de culde-sac des Filles-Dieu, parce qu'il est ouvert sur le terrein de leur ancien enclos. On voit sur un Plan-terrier de ces Religieuses, fait il y a environ cent ans, que ce cul·de sac s'appeloit alors ruelle Couvreuse. Le dernier se nomme cul-de-sac des Babillards; je ne sais d'où lui vient cette dénomination, mais il est ainsi indiqué sur le Planterrier que je viens de citer.

RUE DES ÉGOUTS ou DU PONCEAU. Elle va de la rue S. Denys à celle de S. Martin. Les Plans de Paris & les Tables des rues différent presque tous en cet endroit : les uns ne présentent qu'une seule rue des Egouts, d'autres Recherches sur Paris.

distinguent cette rue de celle du Ponceau; parmi ceux-ci, il y en a qui placent la rue du Ponceau du côté de la rue S. Martin, jusqu'au coude qui s'y trouve, d'autres au contraire qui lui donnent ce nom depuis ce coude jusqu'à la rue S. Denys, & cette dernière opinion me paroît la mieux fondée. Ces deux noms viennent d'un égout qui passe encore aujourd'hui dans cette rue, & d'un petit pont qu'on avoit construit au-dessus pour la facilité du passage. On trouve dans les Archives de S. Martin-des-Champs une foule de Titres qui font mention, dès le XIVe fiécle, du Poncel, & des maisons bâties sur le Poncel, à l'opposite de la Chapelle Ymbert, & près le Ponceau & la rue Guerin-Boisseau. Il y a un Arrêt du 26 Mars 1331 qui fait mention du Poncel ou Ponteate des Filles-Dieu, & qui peut prouver que le territoire de ces Religieuses s'étendoit à peu près jusque-là. Cet égout sut couvert en 1605, & l'on y fit une rue par les ordres & aux dépens de M. Miron, alors Prévôt des Marchands: ce Magistrat sit en même temps réparer la Fontaine voilige, qui porte le même nom.

RUE S. ÉTIENNE, ou rue neuve S. Étienne à la Villeneuve. Un de ses bouts donne dans la rue de Beauregard, l'autre sur le Boulevard. Elle étoit connue sous ce nom en 1540, & on le lui a redonné environ cent ans après, lorsqu'on rebâtit les maisons de la Villeneuve, comme je l'ai remarqué ci-dessus.

RUE DES FILLES-DIEU. Elle va de la rue S. Denys dans celle de Bourbon. Le Censier de l'Archevêché de 1530 la nomme rue neuve de l'Ur-

fine, alias des Filles-Dieu; dans celui de 1643, on indique une rue Saint - Guillaume entre les rues neuve des Fossés & de Cléri, & une maison sise rues S. Guillaume & Sainte-Foi: ainsi l'on en doit insérer que la rue S. Guillaume extreprésentée par le retour d'équerre que sait aujourd'hui la rue des Filles-Dieu dans celle de Bourbon.

RUE SAINTE-FOI. Elle commence à la rue S. Denys, & se termine à celle des Filles-Dieu. Dans la Nomenclature des Rues de Paris, imprimée chez Valleyre, on la prolonge mal-à-propos jusqu'à la rue neuve S. Sauveur. Elle est tracée sans nom sur les Plans de Gomboust & de Bullet, quoique lors de leur publication elle sût déja connue. On l'appela d'abord rue du Rempart, ensuite des Corderies, ensin rue Sainte-Foi: elle portoit ce dernier nom dès 1644.

RUE FRANÇOISE. Elle traverse de la rue Mauconseil dans la rue Pavée. Le premier nom qu'elle
ait porté étoit simplement celui de rue Neuve, je
la trouve ainsi indiquée dans plusieurs Actes concernant la vente & adjudication de l'Hôtel de
Bourgogne. Dheulland lui donne le nom de cet
Hôtel; on la trouve désignée rue neuve S. François dans Sauval & dans le contrat d'acquisition
que les Confrères de la Passion sirent d'une partie
de l'Hôtel de Bourgogne le 30 Août 1548; &
l'Anteur des Tablettes Parisiennes ajoute à ces noms
celui de rue Percée, que je n'ai pu trouver ailleurs:
Corrozet ne l'indique que sous le nom général
de rue qui traverse par-dedans l'Hôtel de Bourgogne.
François I, par son Edit du 20 Septembre 1543,

ordonna la démolition des Hôtels d'Artois & de Bourgogne; les Commissaires qu'il avoit nommés à cet esset, divisèrent, le 29 Octobre suivant, le terrein en plusieurs places, & réservèrent un espace, dans lequel on ouvrit une rue, qui est appelée rue Neuve dans l'Acte d'adjudication qui en suite rue neuve S. François, ensin rue Françoise, & ce dernier nom n'a pas changé depuis. C'est dans ceue rue qu'étoit la principale porte de la Salle des Consrères de la Passion, au-dessus de laquelle on voit encore une Croix & quelques autres instruments de notre Rédemption.

RUE GRÉNÉTA. Elle va de la rue S. Denvs dans celle de S. Martin. Tous les Titres du XIIIe siécle nous apprennent que cette rue se nommoit alors Darnetal ou d'Arnetal (1); j'ai cependant vu dans une donation faite en 1236 par Amauri de Meudon, à l'Abbé & Couvent de Notre Dame de la Roche, qu'alors on l'appeloit rue de la Trinité. Le nom d'Arnetal, qu'elle portoit en 1262, 1265, &c. & qui étoit vraisemblablement celui d'un particulier, s'altéra insensiblement dans les siécles suivants, & se changea en ceux de Guernetal, Garnetal & Grenétal, dont enfin on a supprimé la dernière lettre. Je ne crois pas devoir réfuter la bévue du Copiste de la Liste des rues du XV° siècle (m), qui écrit rue d'Arnescati ou Damestati, ni l'opinion de l'Abbé Lebeuf, que le local ne permet pas d'admettre. On trouve dans

<sup>(1)</sup> Cartul. S. Magl. fol. 75 (m) Lebeuf, t. 2, p. 605. & 370.

Quartier Saint-Denys. 45 cette rue la principale entrée de l'Hôpital de la Trinité, dont j'ai parlé ci-dessus.

Rue Guerin-Boisseau. Elle traverse de la rue S. Denys dans celle de S. Martin, & doit son nom à un particulier. Cette rue étoit connue dès le milieu du XIII° siècle, & les Actes de ce temps en sont mention sous le nom de vicus Guerini Bucelli (n): au commencement du siècle suivant, on disoit rue Guerin-Boucel, & dès 1345, rue Guerin-Boisseau.

RUE DU GRAND HURLEUR. Elle aboutit d'un côté dans la rue Bourg-l'Abbé, de l'autre dans celle de S. Martin. Elle est nommée de Heuleu & Huleu dans un Bail à cens du mois de Février 1253 (0), & dans un nombre infini de Titres (p), ainsi que sur les anciens Plans; je l'ai aussi trouvé indiquée dans des manuscrits sous le nom de rue du Pet, & elle est ainsi désignée sur les Plans de Gomboust & de Bullet; je vois encore par quelques Titres & Contrats ensaisinés à S. Magloire, qu'en 1627 & 1643 on l'appeloit rue des Innocents autrement dite du grand Heuleu. Elle porte le même nom des Innocents dans le procèsverbal du 24 Avril 1636.

RUE DU PETIT HURLEUR. Elle commence rue Bourg-l'Abbé, & aboutit dans celle de Saint-Denys. On l'appeloit, suivant Corrozet & Boisseau, du petit Huleu, comme la précédente; &

<sup>(</sup>n) Arch. de S. Martin-des-Champs. (o) Arch. de l'Archey.

du petit Leu, suivant Gomboust & Bullet. Il paroît par le Plan de Dheulland, qu'auparavant elle se nommoit rue Pavée: c'est une saute de Graveur, il saut lire Palée; ce nom venoit apparemment de Jean Palée, l'un des sondateurs de l'Hôpital de la Trinité, ou de quelqu'un de sa famille, car dans une Transaction du mois d'Octobre 1265 (q) elle est nommée vicus Johannis Palée; on la trouve sous le même nom dans un Echange entre les Religieux de S. Magloire & ceux des Vaux-de-Cernai, sait au mois d'Août 1242. Je ne la vois point indiquée sous un autre nom dans les siècles suivants; elle le portoit encore en 1540, ainsi qu'il résulte de la déclaration rendue au Domaine par le Chapitre de S. Honoré.

M. Piganiol (r) remarque d'après Adrien de Valois, que le nom de ces rues est altéré, & qu'il faut dire Huë-le, parce qu'elles étoient autrefois habitées par des filles publiques, & que dès que le peuple y voyoit entrer un homme, il excitoit les enfants à se moquer de lui, en leur disant Huë-le, raille-le, crie après lui. Je viens d'observer qu'il n'y avoit que la rue du grand Hurleur qui fût appelée de Hueleu; ainsi l'étymologie de M. de Valois n'auroit aucune application à la petite, qui portoit un autre nom; mais, en le supposant, je cherche en vain à savoir celui qu'elles portoient, du moins la grande, avant que d'être affectées à la débauche. Le libertinage & la prostitution ont toujours été sévérement défendus par les Loix divines & humaines, mais la nature corrompue ofe les braver. La

<sup>(</sup>q) Arch. de l'Archev.

Quartier Saint-Denys.

rigueur des Ordonnances que Charlemagne, & après lui S. Louis, rendirent contre les filles publiques & contre ceux qui leur donnent des asyles, ne fut pas un frein assez puissant pour arrêter les desordres, elle en occasionna même de nouveaux; & ce Prince si religieux se vit forcé, pour éviter de plus grands maux, de tolérer ces asyles impurs, qu'il avoit proscrits: mais on régla l'habillement des courtisanes, afin de les distinguer; on leur défendit d'exercer leur commerce infâme dans leur maisons, on désigna un certain nombre de rues où elles pourroient se rendre, & il ne leur fut permis d'y rester que pendant le jour. On se flattoit que le mépris qu'inspirent la débauche, la publicité de leurs desordres, & l'humiliation de se voir exposées à la raillerie de la populace, seroient pour elles un frein plus puissant que les peines infligées aux coupables par les Loix. Mais dans le nombre des rues désignées par les ordres de S. Louis & de ses successeurs, on ne trouve point celle de Hueleu; elle ne devoir donc pas son nom aux huées que méritent les courtifanes & ceux qui les fréquentent : il y a plus, l'Ordonnance de S. Louis n'est que de 1254, &, comme je l'ai observé plus haut, la rue se nommoit de Hueleu dès 1253, & même auparavant; je crois donc qu'il est plus vraisemblable que certe rue doive son nom à un particulier. Il est certain qu'anciennement on disoit Huë pour Hugues, & Lea pour Loup. J'ai trouvé un amortissement (s) fait par un Chevalier nommé Hugo Lupus, d'un don à l'Eglise de S. Magloire

<sup>(5)</sup> Cart. S. Magl. fol. 42. Bibl. Reg. No 5414.

Recherches sur Paris.

fait par Adam Harenc, au mois de Mars 1231; & dans les Archives de l'Abbaye d'Hières, il y a un Acte de concession d'un moulin, faite à cette Abbaye par Baudouin, Abbé de S. Magloire, vers l'an 1150 (1), par lequel on voit que Clémence, Abbesse d'Hières, étoit sœur de Huë Leu, Hugonis Lupi. L'Abbé Lebeus (u) paroît adopter cette opinion. L'ancienne orthographe de Huë leu, usitée dès le temps de S. Louis & depuis, me semble devoir être présérée à celle de M. de Valois.

RUE S. LAURENT. Elle traverse du Fauxbourg S. Lazare dans celui de S. Laurent: ce n'étoit, du temps de Gomboust, qu'une ruelle. Elle doit son nom à l'Eglise de S. Laurent: on l'a quelquesois appelée rue neuve S. Laurent, pour la distinguer de celle du Fauxbourg, qu'on appeloit aussi rue S. Laurent.

RUE DU FAUXBOURG S. LAZARE. Ce n'est que la continuation du Fauxbourg S. Denys, auquel on a donné ce nom, & même celui de rue S. Lazare, parce que l'Eglise y est située.

LA MAISON DE S. LAZARE. Il y a grande apparence qu'elle a succédé à l'ancien Monastère de S. Laurent, dont Grégoire de Tours (x) fait mention, & dont je remets à parler à l'article de l'Eglise qui porte ce nom. Si nous ignorons l'origine de cette Maison, & de la Léproserie qu'on

<sup>(</sup>t) Gall. Chr. t. 7, col. 312 (u) Tom. 1, p. 298. & 606. (x) Lib. 6, cap. 9.

y avoit établie, je suis bien éloigné d'en attribuer la cause, comme quelques Auteurs modernes, au resus qu'ont sait MM. de S. Lazare de communiquer leurs Titres; la plus grande partie a été perdue ou détruite pendant les temps malheureux où la Ville de Paris se trouva sous la domination des Anglois, ainsi que le Roi Charles VI le reconnoît lui même dans ses Lettres du 1 Mai 1404. Mais, soit que ces Titres aient été enlevés, soit que la négligence de ceux à qui ils étoient consiés nous ait privés des lumières qu'ils pouvoient nous donner, il est certain qu'on ne peut guère en parler que par conjecture.

L'Abbaye de S. Laurent ayant été ruinée, & différentes circonstances n'ayant pas permis de la reconstruire, l'Evêque de Paris y établit, ou permit d'y établir une Léproserie. Je ne trouve point de preuves que ce fût alors, comme quelques-uns de nos Historiens (y) l'ont pensé, un Prieuré de l'Ordre de S. Augustin, & je crois qu'ils auroient été bien embarrassés d'en citer une seule; mais je vois au contraire qu'il y avoit des Frères & des Sœurs qui avoient soin des malades, & qu'ils étoient gouvernés au spirituel & au temporel par un Maître ou Proviseur que l'Évêque de Paris nommoit, & qu'il pouvoit destituer à sa volonté. On en trouve deux exemples. en 1263 & en 1270 (2); je les cite pour prouver que, quoiqu'il soit fait mention dans plusieurs Titres que je vais indiquer, du Prieur & du Couvent de S. Lazare, on n'en doit pas absolument

<sup>(</sup>y) Lemaire, t. 2, p. 66. (7) Cartul. de l'Evêché, à la Bibl. du Roi, N° 5185, foi.

<sup>1</sup>X. Quartier.

conclure que ce fût, dans ses commencements connus, un Prieuré régulier, composé de Religieux & de Religieuses qui procuroient les secours temporels & spirituels aux hommes & aux femmes affligés de la lépre. Tout le monde sait que cette maladie est très-ancienne, qu'elle a été fort commune, parce qu'elle se communiquoit aisément, & qu'elle étoit d'autant plus à craindre, qu'elle étoit incurable : soit que ses progrès en France aient été moins considérables que dans l'Orient, ou qu'ils aient été arrêtés par la précaution sage qu'on avoit prise, de ne point laisser entrer les lépreux dans les Villes, nous ne voyons pas qu'on ait établi, sous les deux premières races de nos Rois, des Léproseries dans le Royaume; mais il est certain qu'il y en avoit une, au commencement du XII nécle, à l'endroit où est aujourd'hui S. Lazare.

Lemaire (a) a prétendu que les Religieux de S. Laurent prirent le titre de S. Lazare, qui leur fut donné par Philippe-Auguste, au mois de Juin 1197; & les Auteurs du Gallia Christiana avancent (b), qu'en 1150, Louis le Jeune ayant ramené avec lui de la Terre-Sainte douze Chevaliers hospitaliers de S. Lazare, il leur donna un Palais qu'il avoit hors de la Ville, & la Chapelle qui en dépendoit, laquelle depuis ce temps a pris le nom de S. Lazare. Le Commissaire Lamarre (c) leur donne une époque antérieure; il dit que les Sarrazins ayant chassé les Chrétiens de la Terre-Sainte, les Chevaliers de S. Lazare se retirèrent

<sup>(</sup>a) Tom. 2, p. 67. (b) Gall. Christ. t. 7, col. p. 607. 1045.

en France l'an 1137, & se mirent sous la protection de Louis VII, qui leur donna la Maison dont il s'agit. Mais ces anecdotes & ces dates ne me paroissent soutenues d'aucunes preuves. 1° Lorsque Louis le Jeune revint de la Terre-Sainte, la Maison de S. Lazare existoit depuis plus de quarante ans; & s'il la donna aux Chevaliers hospitaliers, ce n'est pas d'eux qu'elle a pris son nom, puisqu'else le portoit auparavant. 2° On ne trouve aucune preuve de ce don, il ne paroît pas que les Chevaliers de S. Lazare en aient joui, qu'ils aient conservé cette Maison, ni qu'ils l'aient cédée volontairement ou par autorité.

J'avoue que nos Historiens ne nous apprennent point que Louis le Gros ait fait le voyage de la Terre-Sainte; soit qu'il en ait été détourné par des motifs particuliers, soit que ses intérêts ne lui permissent pas de quitter son Royaume dans des circonstances qui exigeoient qu'il éclairât les démarches de ses voisins, & qu'il mît des obstacles à leurs desseins, il se contenta de projeter ce voyage, & il fur le premier, dit un célèbre Historien (le Pr. Hénault), qui prit l'Oriflamme à S. Denys. Un Auteur contemporain de ce Prince (d) nous apprend qu'en allant à S. Denys. il s'arrêta long-temps dans la Maison des Lépreux, tandem foras progrediens Leprosorum adiit officinas: on fait aussi qu'Adélaide de Savoie, sa femme, fut la principale bienfaitrice de cette Maison; que ce Prince lui accorda, en 1110, une Foire, que Philippe-Auguste racheta depuis, & transféra aux Halles, comme je l'ai remarqué; & que c'est

<sup>(</sup>d) Odo de Diogilo, Hist. Eccl. Par. t. 2, p. 456.

sans doute à ces différents titres de bienfaisance & de protection, que la plupart de nos Historiens qualifient cette Maison de sondation Royale.

On ne peut douter que cette Léproserie n'ait eu dès ses commencements une Chapelle, & qu'on n'ait donné à l'une & à l'autre le nom de S. Lazare, vulgairement S. Ladre, comme on disoit alors; car la plus grande partie des établissements de ce genre sont sous son invocation, & nos Historiens, même modernes, les ont souvent consondus avec des Hôpitaux, en les appelant Maladeries, qui est le nom de ces derniers, au lieu de Maladeries, qui ne convient qu'à

ceux dont nous parlons.

L'Abbé Lebeuf (e), après avoir reconnu que les commencements de la Maison de S. Lazare sont difficiles à prouver, dit que du Breul & le P. Dubois se sont bornés à l'envisager comme un Prieuré de Chanoines réguliers, exerçant l'hospitalité, sur-tout envers les lépreux; & il convient que cette Maison existoit en 1147: mais il ajoute qu'il n'avoit été fait mention de S. Lazare qu'en 1183; que Rigord est le premier qui en parle à l'an 1191, & que c'est dans ce temps que cette Maison a eu un Clergé régulier, composé d'un Prieur & de Religieux de l'Ordre de S. Augustin. On doit certainement avoir obligation à l'Abbé Lebeuf de ses recherches longues & pénibles, mais il eût été à desirer qu'il les eût mieux approfondies. 1º Je ne me rappelle point que le P. Dubois ait adopté l'opinion de du Breul touchant la première administration de S. Lazare

<sup>(</sup>e) Tom, 2, p. 480.

par des Chanoines réguliers. 2° Les termes de Prieur & de Couvent ne doivent pas toujours être pris dans le sens qu'on leur donne aujourd'hui; le mot Religiosi ne signisse pas toujours des Religieux, mais une Société de personnes pieuses, engagées dans l'Etat ecclésiastique, ou vivant en Communauté, quoique séculières: telle étoit la Communauté des Frères & des Sœurs, tant sains que malades, qui composoient la Maison dont il s'agit. On voit en effet qu'en 1226, il n'est fait mention que de la Maison de S. Lazare (f), Domus S. Lazari, & non du Monastère ou Couvent; qu'en 1253, c'est le Maître & les Frères, tant fains que malades, de la Maison de S. Lazare (g) qui traitent avec les Filles-Dieu; qu'en 1263, Renauld, Evêque de Paris, à la prière des Frères & des Sœurs de la Léproferie de S. Lazare (h), leur donna pour Maître Etienne, ci-devant Proviseur des Filles-Dieu; qu'après sa mort, arrivée en 1270, les Frères voulurent choisir un d'entr'eux. à la place de Samson (i), qu'Etienne Tempier, Evêque de Paris, venoit de nommer; & que, pour le bien de la paix, ce Prélat leur donna Simon, Prêtre de la Su Trinité de Châteaufort: enfin l'on voit dans les Pastoraux de Notre-Dame, (k) que cette Maison étoit dans la dépendance du Chapitre, & que le Maître, nommé par l'Evêque, étoit amovible à sa volonté. A ces traits, on ne reconnoîtra certainement pas une Communauté régulière, gouvernée par un Prieur

<sup>(</sup>f) Hist. de Par. t. 5,p 602. g) Ibid. p. 603.

<sup>(</sup>i) Ibid. p. 455. (k) Paft. A. p. 712. B. p. 307

<sup>(</sup>h) Hist. Eccl. Par. tom. 2, P. 454.

Religieux. Si ce terme de Prieur se trouve dans quelques Actes antérieurs ou postérieurs au XIIIe siècle; si Raoul a souscrit en qualité de Prieur (1) de S. Lazare, les Lettres de Maurice de Sully pour l'augmentation de la fondation de la Chapelle S. Leufroi, en 1191; enfin si l'on trouve dans les Archives de S. Lazare un Echange fait en 1194, entre Robert, Prieur de S. Martin-des-Champs, & Daniel, Prieur de S. Lazare, accensu CAPITULI ejusdem Domus, ce titre ne doit s'entendre que de la primauté de la place qu'il occupoit; & le Parlement étoit si convaincu que cette Maison n'étoit point une Communauté régulière, que dans ses Arrêts, dont je parlerai plus bas, le Maître de S. Lazare n'est qualifié (quoiqu'alors cette Maison sût administrée par des Chanoines de S. Victor) que de prétendu Prieur du soi-disant Prieure de S. Lazare.

3° Quoique dans les Titres anciens il ne soit fait mention que des Lépreux de Paris, & qu'ils ne nomment pas la Maison de S. Lazare, il ne me paroît pas que l'Abbé Lebeuf ait eu raison d'en conclure, qu'elle n'est connue sous ce nom que par le témoignage de Rigord, qui en parle à l'an 1191. Si, pour en prouver l'existence sous ce nom, l'on ne pouvoit produire qu'un Arrêt du Parlement de 1154, cet Auteur seroit-il mieux fondé à le rejeter, sous prétexte qu'il n'y a point de Registres si anciens? le désaut de Registres au XIIe siècle est-il une preuve qu'on ne rendoit point alors d'Arrêts? mais, en le supposant, l'opinion que j'embrasse est sondée sur

<sup>(1)</sup> Cartul, S. Germ. Autiss. fol. 20 recto.

Quartier Saint-Denys.

d'autres témoignages. Louis VII fait mention dans plusieurs Chartes, de la Maison de S. Lazare, & notamment dans celle de 1164, pour la fondation des Religieux de Grandmont, au Bois de Vincennes (m), auxquels, suivant qu'il est porté dans ses Lettres, les Prieur & Couvent de S. Lazare ont cédé le droit & l'usage qu'ils avoient dans ce Bois; &, pour remonter encore plus haut, la Foire accordée par Louis le Gros aux Lépreux, est appelée Nundina S. Lazari Pa-

risiensis (n).

Malgré la longue énumération que l'Abbé Lebeuf (o) a faite des Prieurs de cette Maison, M. Piganiol (p) prétend que depuis 1232 jusqu'au XVI fiécle, il n'est plus parlé de Prieurs, & que ceux qui gouvernèrent cette Maison pendant cet intervalle, se contentèrent de la qualité de Maîtres de S. Lazare. Si ce fait étoit prouvé, il feroit au moins soupconner qu'il y auroit en quelques changements. Quoique les Historiens de Paris, & même l'Abbé Lebeuf, admertent à S. Lazare des Religieux Augustins dès le régne de Philippe-Auguste, & avant la fin du XIIe siècle, je n'en trouve aucune preuve décisive; je n'ai vu aucun monument qui atteste, ni quand ils y sont entrés, ni quand ils en sont sortis. J'ai déja dit que je ne pensois pas qu'il fallût prendre à la lettre les mots de Prieur & de Couvent : comment en effet concilier l'idée d'un Couvent régulier avec les traits qui dans tous les Actes caractérisent la Maison de S. Lazare ? Dans les Communautés

<sup>(</sup>m) Du Breul, p. 1230. (n) Ibid. p. 868.

<sup>(</sup>o) Tom. 2, p. 482 & 483. (p) Tom. 3, p. 418.

régulières, c'est le Chapitre général & particulier qui nomme les Chefs & les Officiers, qui ordonne les Visites, qui veille sur l'administration temporelle & spirituelle, qui reçoit les comptes, &c. ici, au contraire, c'étoit l'Evêque seul qui avoit le droit de nommer le Prieur, c'est-à-dire, le Chef, le premier de la Maison, & de le destituer; de visiter la Léproserie, de faire des Réglements. de les changer, de réformer les abus, de se faire rendre les comptes, &c. Dans les Ordres réguliers on nomme souvent pour Prieurs d'une Maison des sujets qui lui sont étrangers; ici, il devoit être pris dans la Maison même. L'Abbé Lebeuf a cité les Statuts que Foulques de Chanac, Evêque de Paris, fit en 1348, & qui furent confirmés par Audouin, son successeur immédiat : un des articles porte, que le Prieur seroit un Frère DONNÉ, & cependant Prêtre; qu'il seroit ÇURÉ des Frères & des Sœurs, & Administrateur des biens. Or s'il y eût eu une Communauté régulière de l'Ordre de S. Augustin, auroit-on choisi pour mettre à sa tête un Frère Donné? Personne n'ignore que les Donnés, Donati, Condonati, étoient différents de ceux que depuis on a nommés Oblas, Oblaii (q); les uns & les autres pouvoient dans l'origine être confondus. On entendoit par les premiers, des personnes qui se dévouoient à des Monastères, auxquels ils donnoient tout leur bien ou une partie, pour y être vêtus, nourris & logés : c'étoient des personnes libres, qui prenoient ce parti par un simple motif de dévo-

<sup>(</sup>q) Gloff. verb. Oblati, - Helyot, t. 3, p. 316,

zion, & pour éviter les dangers que l'on court dans le monde : ce nombre étoit composé d'Ecclésiastiques & de Séculiers. Les derniers au contraire étoient des gens d'une condition basse & servile, qui s'aggrégeoient à un Monastère pour v rendre les services grossiers qui sont indispensables: ils étoient astreints, comme les autres, à l'obéissance envers l'Abbé, ou les Supérieurs; mais il y avoit une différence marquée dans leur dévouement & dans leurs fonctions: les uns ne se donnoient aux Monastères que pour s'y sanctifier, & y mener une vie douce & tranquille; un contrat solemnel, déposé sur l'Autel, formoit leur. engagement: les autres au contraire fembloient contracter une nouvelle servitude, ils se passoient autour du cou la corde des cloches, & se mettoient sur la tête trois ou quatre deniers, qu'ils déposoient ensuite sur l'Autel en signe d'esclavage,

Ces Donnés de la première classe étoient souvent des Ecclésiastiques, & même des Prêtres (r); ainsi il n'est point étonnant que dans les Statuts de Foulques de Chanac, que j'ai cités, il soit porté que le Prieur de S. Lazare seroit pris parmi les Frères Donnés; & cet article seul prouve assez clairement, à ce qu'il me semble, qu'il n'y avoit point de Religieux à S. Lazare; je ne vois pas même qu'on y en ait introduit jusqu'au commencement du XVI siècle: mais les Visites que l'Evêque sit dans cette Maison en 1513, l'ayant convaincu de la nécessité d'une résorme, & de la dissiculté d'y réussir sans changer la sorme

<sup>(</sup>r) Ibid. ex Tab. S. Max. Pictav.

Recherches sur Paris.

d'administration, il usa du droit qu'il avoit, & 🔻 introduisit en 1515 des Chanoines réguliers de S. Victor. Je remarquerai, en passant, qu'on les choisissoit par préférence pour réformer les autres Ordres Religieux, & que l'expérience a toujours justifié la confiance qu'ils avoient inspirée; nous avons même des exemples qui font voir qu'on les a fubstitués avec succès à ceux qu'on n'avoit pu réformer; il paroît cependant qu'on ne les mit à S. Lazare que par commission, & ce choix n'a pu imprimer à cette Maison le titre de Prieure, qui ne lui avoit pas été affecté. C'est pourquoi le Parlement, qui dès 1560 avoit nommé des Commissaires pour visiter cette Maison . donna enfin . fur le vû des Lettres, Titres & Papiers concernant cette Maison & PRÉTENDU Prieure de S. Lazare, un Arrêt de Réglement le 9 Février 1566, par lequel le tiers du revenu de ladite Maison est destiné à la nourriture & entretenement des pauvres Lépreux, auquel est affectée la Léproserie dudit lieu; un autre tiers pour la subsistance des Religieux, & le tiers restant pour payer les dettes dudit prétendu Prieuré. Par ce même Arrêt, l'Evêque est maintenu dans son droit de visite & de réforme, & le Prieur tenu de lui représenter tous les trois mois les comptes de recette & de dépense, & une fois chaque année de lui rendre compte de son administration. Cet Arrêt seul détruit absolument l'opinion de Lemaire & autres, qui supposent un Prieuré affecté à S. Lazare, auquel on joignit depuis une Léproserie.

Je ne crois pas devoir refuter ici l'opinion de l'Abbé Lebeuf, qui a cru que cette Maison étoit un Hôpital construit en 1070, par Frère Jean, reclus à S. Martin: je me suis suffisamment Quartier Saint-Denys.

expliqué, si je ne me trompe, sur cet Hôpital à l'article de l'Eglise de S. Josse (Quartier II, p. 8.) pour pouvoir assurer qu'il n'étoit situé dans au-

cun de ces deux endroits.

Les guerres de Religion & les malheurs de la Ligue furent des obstacles à l'entière exécution du Réglement dont je viens de parler. On ne voyoit presque plus de Lépreux à S. Lazare, l'intelligence ne régnoit pas entre le Chef & les membres, la subordination étoit inconnue, & le temporel mal administré. Adrien le Bon, alors Prieur ou Chef de cette Maison, connoissoit les abus, & gémissoit des maux dont sa sagesse & sa prudence auroient pu arrêter le cours, si son autorité, souvent contestée & toujours méconnue, eût pu ramener les esprits & rétablir la concorde; mais ses soins ayant été inutiles, il prit enfin le parti d'offrir sa Maison à M. Vincent de Paul, Instituteur & Supérieur des Prêtres de la Mission, & de consentir à l'union qui en fut faite à cette Congrégation.

LES PRÊTRES DE LA MISSION. Ce ne fut pas tout-à-fait, comme le dit le P. Hélyot (s), à l'instar de la Congrégation de l'Oratoire, ni dans la vue de former de jeunes Ecclésiastiques à la piété & à la vertu, & d'extirper les hérésies, que M. Vincent de Paul, qui, à cause de ses vertus, a été mis depuis au nombre des Saints, jeta les sondoments de la Congrégation de la Mission: ce seul titre annonce l'objet qu'il se proposoit; il avoit reconnu par lui-même le besoin qu'on a

<sup>(</sup>s) Hist. des Ordres Religieux.

d'instruction dans les campagnes, & l'utilité que la Religion avoit retirée des Missions qu'il y avoit faites. Ce fut pour procurer cet important secours aux Fidèles qui ne sont pas éclairés, qu'il se dévoua particuliérement à ces Missions : il s'affocia quelques Prêtres vertueux, capables de l'aider dans ses pieuses fonctions; & le fruit qu'elles produisirent dans les différentes Terres du Comte de Joigny, auquel S. Vincent de Paul étoit attaché, fit naître à ce Seigneur, ainsi qu'à la Dame son épouse, le desir de former à Paris un établissement dans ce genre, & sous sa direction. Ce projet fut conçu des 1617, mais il n'eut son exécution que quelques années après : M. de Gondi, Archevêque de Paris, & frère de M. le Comte de Joigny, entra dans ses vues, & donna à S. Vincent de Paul la place de Principal & de Chapelain du Collége des Bons-Enfants, près de S. Victor, dont il prit possession le 6 Mars 1624. Le 17 de ce mois, ce Prélat destina ce Collége pour la fondation de la nouvelle Congrégation, à laquelle il l'unit & l'incorpora depuis par son decret du 8 Juillet 1627. Le mauvais état où se trouvoient alors ce Collège & les . maisons qui en dépendoient, la modicité du revenu, & la nécessité urgente d'en reconstruire la plus grande partie, engagèrent M. & M<sup>me</sup> de Joigny à perfectionner l'œuvre qu'ils avoient commencée, en dotant ce nouvel établissement d'une somme de 40000 livres : le contrat, qui est du 17 Avril 1625, annonce la piété des fondateurs, & l'objet de l'Institut, dont les Membres devoient s'occuper de l'instruction des pauvres de la campagne, ne prêcher, ni administrer les Sacremenes

dans les grandes Villes (t), sinon en cas d'une notable nécessité, & assister spirituellement les pauvres forçats, asin qu'ils prositent de leurs peines cor-

porelles.

L'exercice des Missions sit connoître à S. Vincent de Paul que sa petite Communauté ne pouvoir suffire à tous les besoins de ce genre; il pensa, avec raison, que le moyen le plus sûr pour remédier aux desordres, étoit non seulement de prêcher dans les Campagnes, mais encore de former des Ecclésiastiques, & de les rendre capables d'instruire les peuples, asin de prévenir les maux que l'ignorance occasionne.

Les services que la Congrégation rendit dès ses commencements surent si utiles à la Religion, que le Souverain Pontise, par sa Bulle du mois de Janvier 1632, l'érigea en Titre, sous le nom de *Prêtres de la Mission*; ce qui sut depuis confirmé par Lettres-Patentes du mois de Mai 1642,

enregistrées au mois de Septembre suivant.

Ce sut dans ce même temps que M. le Bon offrit la Maison de S. Lazare à S. Vincent de Paul; celui-ci, vaincu par des instances réitérées pendant plus d'un an, & déterminé par des conseils qu'il ne pouvoit ni ne devoit rejeter, consentit ensin à l'accepter: le Concordat sut passé le 7 Janvier 1632; l'Archevêque donna, la 31 Décembre de la même année, son décret d'union laquelle sut autorisée par Lettres - Patentes du mois de Janvier 1633, enregistrées le 21 Mars suivant, & approuvée par la Bulle d'Innocent X, du 18 Avril 1645. Elle sut consirmée par de

<sup>(</sup>t) Vie de S. Vincent de Paul, p. 78.

nouvelles Lettres-Patentes du mois de Mars 1660, enregistrées le 15 Mai 1662. On peut voir par ce détail, que l'Auteur des Tablettes Parisiennes n'a pas été sondé, non-plus que la Caille, à placer en 1197 l'époque du Séminaire de S. Lazare, cette date ne convenant ni à l'établissement primitif, ni à ceux qu'on y a joints postérieurement.

Le Cardinal de Gondi, en plaçant à S. Lazare les Prêtres de la Mission, exigea qu'il y eût au moins douze Prêtres pour célébrer les saints Offices & acquitter les sondations; il les chargea de recevoir les Lépreux de la Ville & des Fauxbourgs, de saire des Missions chaque année dans quelques Bourgs ou Villages de son Diocèse, de faire des Caréchismes, de confesser, prêcher, & de préparer les jeunes Ecclésiastiques aux Ordinations. Personne n'ignore qu'ils s'acquittent encore aujourd'hui de toutes ces obligations avec autant de zèle que de succès.

Cette Maison, qui est le Chef-lieu de la Congrégation, est aussi destinée pour les Retraites spirituelles des Ecclésiastiques & des Séculiers, ainsi que pour celle des Jeunes-gens dont la con-

duite est dérangée.

Avant que de finir cet article, je crois devoir observer qu'anciennement il y avoit à S. Lazare un bâtiment appelé le Logis du Roi: c'étoit-là que les Rois & les Reines, se rendoient pour recevoir le serment de fidélité de leurs sujets, & faire ensuite leur entrée solemnelle dans cette Capitale; c'étoit aussi le lieu où l'on déposoit leurs cercueils avant que de les porter à S. Denys.

A l'extrémité de l'enclos de S. Lazare, & sur la rue du Fauxbourg, est une grande Maison appelée le Séminaire S. Charles: c'est une dépendance de celui des Prêtres de la Mission, destinée pour les Prêtres convalescents, & pour les Retraites de quelques Ecclésiastiques.

FILLES DE LA CHARITÉ. servantes des pauvres Malades, communément appelées Saurs de la Charité. Elles sont redevables de leur établissement à S. Vincent de Paul & à M<sup>me</sup> le Gras: quoiqu'il ne soit pas fort ancien, nos Historiens ne paroissent pas d'accord sur son époque. Dom Félibien & l'Abbé Lebeuf la placent en 1642, la Caille & l'Auteur des Tablettes Parisiennes en 1653: on en pourroit faire remonter l'origine jusqu'à l'an 1617, que ce saint Prêtre institua en Province l'Association de la Charité des servantes des Pauvres. Cette louable & pieuse Institution avoit pour objet de rendre aux pauvres malades les fecours dont ils avoient besoin : elle se répandit dans plusieurs Provinces voisines, & fut même adoptée à Paris, dans la Paroisse de S. Sauveur. Mais il faut considérer que ce n'étoit alors que ce que nous appelons encore aujourd'hui des Assemblées des Dames de la Charité : le zèle & la prévoyance ne suffisoient pas; il falloit des forces, & une certaine capacité qu'on ne peut guère trouver dans des personnes délicates & nourries dans la mollesse : on avoit besoin de Servantes robustes, qui ne fussent ni rebutées de l'humeur des malades, ni excédées par les services pénibles & continuels qu'il falloit leur rendre. Louise de Marillac, veuve de M. le Gras, Secrétaire des Commandements de la Reine Marie de Médicis, étoit la Mère des Pauvres, au service desquels elle s'étoit entière-

ment dévouée; elle vouloit s'y consacrer encore d'une façon plus particulière, c'est-à-dire, par un vœu solemnel : S. Vincent de Paul, après les épreuves réitérées que la prudence exigeoit, permit enfin qu'elle entreprît l'utile établissement qu'ils avoient projeté. M<sup>me</sup> le Gras commença le 21 Novembre 1633, à en faire l'essai dans la maison qu'elle occupoit près de S. Nicolas-du-Chardonnet; elle trouva bientôt des imitatrices. & le nombre des personnes qui voulurent s'aggréger avec elle devint affez considérable pour l'engager à chercher un domicile plus vaste & plus commode : elle se fixa à la Villette, au mois de Mai 1636. La Communauté s'accrut en peu de temps: mais elle étoit également éloignée des secours de la Maison de S. Lazare, sous l'administration & la direction de laquelle elle avoit été mise, & des Pauvres, auxquels ses services pouvoient être utiles: c'est ce qui engagea, cinq ans après, Mme le Gras à se rapprocher de S. Lazare, & à s'établir au lieu qu'occupe présentement cette Communauté, Chef-lieu de toutes les Maisons des Sœurs de Charité. Elle sut érigée en Confrérie par M. de Gondi, Coadjuteur de M. l'Archevêque, le 20 Novembre 1646 : ce Prélat, plus connu sous le nom du Cardinal de Rets, avant succédé à M. de Gondi, son oncle, approuva, le 18 Janvier 1655, les Réglements que S. Vincent de Paul avoit faits pour cette Communauté. Il fut alors facile de faire confirmer cet établiffement par l'autorité Royale : les Lettres-Patentes furent expédiées au mois de Novembre 1658, & enregistrées le 16 Décembre suivant.

Les Sœurs de la Charité n'étoient, dès le commencement, que des filles de la campagne, ou d'une

d'une naissance commune, propres à des travaux groffiers & humiliants; mais l'humilité chrétienne, qui rapproche tous les états, & la piété, qui consulte moins les forces que le courage . y ont fait admettre des filles de bonne famille & d'une naissance distinguée, qui, suivant à la lettre les maximes de l'Evangile, quittent le monde pour Dieu, présèrent un habit vil & grossier au luxe & à la vanité du siécle, souffrent avec patience & humblement les rebuts & les vivacités de ceux qu'elles servent, & prouvent enfin, par leur zèle & par leurs soins, qu'il est encore de ces ames privilégiées qui réunissent tous les caractes res que S. Paul (u) donne à la Charité, & qui en remplissent tous les devoirs. On les appelle vulgairement Sœurs Grises, de la couleur de leur habillement. Après cinq ans d'éprèuves, elles font des vœux simples, qu'elles renouvellent le 25 Mars de chaque année. Elles sont employées à prendre soin des Pauvres & des Malades dans les Paroisses & dans les Hôpitaux, & à instruite - les jeunes Filles, auxquelles elles Apprennent à lire & à écrire. L'utilité de ces établissements en a heureusement si fort multiplié lé nombre, qu'on en compte environ quatre-cents dans le Royaume.

LA FOIRE S. LAURENT. J'ai déja observé que Louis le Gros avoit accordé aux Lépreux de S. Lazare une Foire, laquelle avoit été confirmée par Louis le Jeune, & achetée en 1181 par Philippe-Auguste, pour être transférée aux Halles

<sup>(</sup>u) Ep. aux Corinth. ch. 13, \$. 4, 5 & 7.

I.X. Quartier.

de Champeaux. Cette acquisition avoit été faite moyennant 300 liv. que ce même Prince échangea avec la Maison de Saint-Lazare, en lui accordant la Foire S. Laurent, laquelle ne duroit qu'un jour; mais depuis elle a été prolongée de huit, & même de quinze jours. Elle éprouva ensuite quelque interruption; & quoiqu'elle appartînt aux Prêtres de la Mission, comme propriétaires des biens de la Maison de S. Lazare, & qu'elle leur eût été même accordée spécialement, ils furent cependant obligés de recourir à l'autorité du Roi, qui, par les Lettres-Patentes du mois d'Octobre 1661, enregistrées le 30 Janvier 1663, approuva, ratifia & confirma le don qui avoit été fait précédemment de la Foire aux Prêtres de la Mission, avec tous les droits & priviléges qui y étoient attachés. Elle se tenoit dans le Fauxbourg, en un lieu découvert qu'on appeloit le Champ S. Laurent. Par ces mêmes Lettres, il leur étoit permis de la transférer dans un lieu ou place quelconque de leur domaine: ils destinèrent à cet effet un champ de 5 arpents, entourade murs, dans lequel ils ont fait percer des rues bordées d'arbres, où l'on a construir des boutiques, comme nous les voyons aujourd'hui. Cette Foire dure actuellement trois mois entiers, étant ouverte dès le 1 Juillet, & finissant le 30 Septembre.

Ce Fauxhourg s'est sormé sur trois terreins différents, connus sous les noms de Gloire, de la Croix-Gerbilleux & de Liau-frane; c'est pourquoi il est encore appelé dans quelques Actes, dans des Arrêts, & sur quelques Plans, Fauxhourg de Gloire,

RUE DU PETIT LION. Elle fait la continuation de la rue Payée, & aboutit à celle de S. Denys.

Ouartier Saint-Denys. Dans un amortissement pour les Célestins, enregistré à la Chambre des Comptes le 14 Septembre 1360 (x), elle est appelée rue du Lion d'or. outre la Porte S. Denys: dans ce même siècle & le suivant, on la nommoit simplement rue an Lion ou du Lion; mais dans le XV<sup>c</sup> & le XVI<sup>c</sup> sécles, on l'appeloit rue du grand Lion, de l'enseigne d'une maison qui y étoit située. Elle prit bientôt le nom du petit Lion, car on la trouve sinsi désignée sur le Plan de S. Victor & dans Corrozet, & elle l'a toujours gardé depuis. Sauval (y) & l'Auteur des Tablettes Parissennes disent qu'elle s'est quelquesois appelée rue de l'Arbalête & des Arbalêtriers, lesquels y ont eu long-temps un lieu vaste, destiné à leurs exercices. Si ce nom lui a été donné, ce n'a été que par le peuple, car je ne l'ai trouvé dans aucun Acte; mais il est vrai qu'on a ainfi appelé le cul-de-fac de la Porteaux-Peintres, comme je l'ai observé ci-dessus. & qu'anciennement les Arbalêtriers s'exercoient dans les fossés ou le long des murs : on voit même qu'en 1421 (3) les maisons de la rue au Lion aboutissoient par derrière au grand jardin du Maître des Arbalêtriers; & c'est ce qui a pu engager le peuple à donner à cette rue le nom de l'Arbalêse.

RUE DE LA LONGUE ALLÉE. Ce n'est qu'un passage qui conduit de la rue S. Denys dans celles du Ponceau, des Egouts, & neuve S. Denys. Il n'est pas signé sur le Plan de Gomboust, ni

<sup>(</sup>x) Reg. des Chartres. (y) Tom. 1, p. 147.

<sup>(2)</sup> Compte des Confiscat. 1421, p. 36.

fur ceux du siècle dernier, quoiqu'il existât pourlors. La Caille & M. de Lisle l'appellent rue du Housay, & d'autres du Houssay: il falloit dire Houssaie; car il y a un ensaisnement (a) fait en 1639 d'une maison dite la longue Allée, qui sut vendue, le 22 Mai 1658, au sieur Etienne Houssaie; & c'est de ce particulier qu'elle tiroit son nom.

RUE DE LA LUNE. Elle traverse la Villeneuve depuis la rue Poissonnière jusqu'à la Porte S. Denys. Elle étoit bâtie dès 1648 : son nom vient peut-être de celui d'une enseigne.

LA PETITE UNION CHRÉTIENNE, ou le petit S. Chaumond. Cet établissement est encore dû aux soins de M. le Vachet. Ce saint Prêtre envisageoit le danger & les embarras où se trouvent des personnes persécutées par leurs parents pour s'être converties, & des filles qui, cherchant à se mettre en condition, ne trouvent point d'asyles; il intéressa plusieurs personnes pieuses pour leur procurer un lieu de retraite, & les secours nécessaires: on jeta les yeux sur une maison sise rue de la Lune, que M. & Mme Berthelot, si connus par leurs charités, avoient acquise & fait accommoder pour y recevoir cinquante soldats qui revenoient malades de l'armée. La conftruction de l'Hôtel Royal des Invalides, que le Roi ordonna dans ce temps-là, & le peu de secours que trouvèrent M. & Mme Berthelot, rendirent leurs vues inutiles; mais comme-ils n'a-

<sup>(</sup>a) Arch. de l'Archev.

voient eu pour objet que de soulager les malheureux, ils ne balancèrent point à accepter les propositions qui leur furent saites pour céder cette maison. Il paroît que ce sut dès 1679 qu'on jeta les premiers fondements de la petite Union; & M. Piganiol (b), après les Historiens de Paris (c), en fixe l'époque à cette année : l'Abbé Lebeuf (d) la place en 1680 ou 1685. Il y a erreur dans toutes ces dates : ce ne fut que le 13 Mai 1682 que M. & Mme Berthelot, convaincus de l'utilité de cet établissement, firent par contrat une donation entrevifs aux Filles de l'Union Chrétienne de Charonne, de leur maison rue de la Lune, & des meubles, lits & ustensiles qui s'y trouvoient. Ce don fut ensuite confirmé par des Lettres-Patentes du mois de Février 1685 (e), enregistrées au Parlement le 5 Février 1686, & à la Chambre des Comptes le 4 du même mois de l'année suivante. Cette Communauté s'est toujours soutenue depuis, & devient tous les jours plus utile. Sainte Anne est la Patronne titulaire de cette Maison.

RUE MAUCONSEIL. Elle traverse de la rue S. Denys dans celle de Montorgueil. On ne voit pas qu'elle ait porté d'autre nom : dès 1250, elle est appelée vicus mali Constiti; rue Mauconseil en 1269, 1300, &c. Soit ignorance du vrai nom, ou fautes de Copistes, on la trouve souvent écrite Monconseil. L'Auteur des Tablettes Parissenues a consondu cette rue avec la rue Françoise,

<sup>..(</sup>b) Tom. 3, p. 371. (c) Hist, de Paris, tom. 2.

<sup>(</sup>d) Tom. 2, p. 493. (e) Reg. du Parlem.

P. 1394.

70 Recherches sur Paris.

en lui donnant les noms de rue de Bourgogne, Neuve, & neuve S. François, qui, comme je l'ai remarqué à l'article de la rue Françoise, ne conviennent qu'à cette dernière. Sauval (f) pense que le nom de Mauconseil vient du Seigneur du Château de Mauconseil strué en Picardie; cette étymologie paroît affez vraisemblable.

S. JACQUES DE-L'HôPITAL. Une ancienne tradition attribue la fondation de cette Eglise à Charlemagne: si elle n'étoit appuyée que sur la Chronique du faux Turpin, il ne seroit pas difficile de la détruire. Quoique cette opinion soit destituée de tout sondement, elle a cependant été adoptée par Fauchet, Corrozet (g), Belleforest, Duchesne, Lemaire, & autres; les Chanoines même de S. Jacques semblent l'avoir autorisée par leur sceau, qui représente d'un côté S. Jacques. & de l'autre Charlemagne; mais ces prétendues autorités ne suppléeront jamais les Actes; ainsi. sans remonter à une origine trop ancienne, & vraisemblablement fabuleuse, examinons en quel temps les monuments historiques en font mention. Nos Auteurs les plus vrais en fixent l'époque en 1315; une ancienne inscription, qui étoit sur une des portes de cet Hôpital, la marquoit en 1317; (les Chanoines l'ont adoptée dans leur déclaration de 1522) l'Abbé Lebeuf la place en 1322, l'Auteur du Calendrier historique en 1310. & celui des Tablettes Parisiennes en 1332 : j'examinerai à laquelle de ces dates il faut se fixer.

<sup>(</sup>f) Tom. 1, p. 150.
(g) Corrozet, fol. 44.

Belleforest, t. 1, fol. 205 verso.

Lemaire, t. 3, p. 174.

Il est constant que dès le commencement du IX° siècle, les pélerinages à S. Jacques de Compostelle devinrent très-fréquents, & que quelques François entreprirent ce voyage; les rapports qu'ils firent à leur retour exciterent la curiosité & la dévotion, & insensiblement le nombre des Pélerins s'augmentà dans les fiécles suivants. Le même motif qui en avoit inspiré le dessein, engagea les Pélerins à former entr'eux une Société ou Confrérie : quelques Historiens prétendent que dès 1298 elle tenoit ses assemblées dans l'Eglise de S. Eustache, mais on ne voit point qu'elle fût autorifée avant le régne de Louis Hutin, qui, par ses Lettres-Patentes du 10 Juillet 1315, approuva cette Confrérie, & lui permit de tenir ses affemblées aux Quinze-Vingts. Charles de Valois, Comte d'Anjou, & plusieurs Bourgeois de Paris qui s'y étoient fait inscrire, se signalèrent par leurs libéralités, & dès 1317 ils délibérèrent de faire construire un Hôpital & une Chapelle, pour y recevoir les Pélerins qui iroient à S. Jacques de Compostelle, ou qui en reviendroient, & même les pauvres pasfants. Ils acheterent à cet effet le terrein qu'occupent aujourd'hui l'Eglise, le Cloître & les maisons qui en dépendent : les fonds nécessaires pour l'exécution de ce dessein se trouvèrent bientôt dans les aumônes des Fidèles, qui furent engagés à y concourir par les Lettres que l'Official de Paris donna en 1319, par lesquelles il permettoit aux Confrères de faire des quêtes; elles produisirent au-delà de ce qu'on en attendoit, & le surplus forma un revenu de 162 liv. 13 fols, qui bientôt fut porté à 170 livres.

E iv

Recherches fur Paris.

Du Breul (h) dit que Charles le Bel, par ses Lettres du mois de Mars 1322, permit aux Confrères de faire bâtir ladite Eglise & l'Hôpital, & les Historiens de Paris (i) citent une Bulle de Jean XXII, du 15 des Calendes d'Août (18 Juillet ) 1321, qui énonce que les bâtiments étoient déja considérables, opere non modicum sumptuoso; ce qui pourroit impliquer contradiction, ou induire en erreur. Cette Bulle étant datée de l'an 6 du Pontificat, n'a pu être donnée qu'en 1322, puisque ce Pape ne fut élu que le 7 Août 1316; elle nous apprend que l'intention des Confrères étoit que la Chapelle fût desservie par quatre Chapelains, dont un seroit appelé Thresorier, lequel auroit l'administration des biens destinés pour la célébration du Service divin, dont il rendroit compte aux Administrateurs choisis par les Confrères; que ce Service seroit célébré par lesdits Chapelains, lesquels seroient aussi obligés de dire l'Office Canonial, & de résider; que le Thréso. rier auroit 50 liv, de revenu, & les Chapelains 40 livres; enfin qu'ils auroient un Cimetière & une Cloche, Cet établissement avoit éprouvé quelques oppositions de la part du Chapitre de S. Germain-l'Auxerrois & du Curé de S. Eustache; par cette Bulle, leurs droits furent conferves, & les Commissaires délégués par le Pape en fixèrent l'indemnité à 40 liv, une sois payées envers le Chapitre, & à 160 envers le Curé de S. Eustache; ils déciderent aussi que les Confrères étant garants du revenu de 170 livres affecté

<sup>(</sup>h) Pag. 285.

<sup>(</sup>i) Tom. 1 , pag. 546 ; & 19m. 3 , p. 328;

aux quatre Prêtres de cet Hôpital, il étoit juste qu'ils présentassent aux Bénéfices, dont la nomination du Thrésorier appartiendroit à l'Evêque, & celle des Chapelains au Thrésorier : cet Ace de fulmination est de 1323, c'est-à-dire 1324, puisqu'il est date de l'Indiction VII, l'an VIII du Pontificat. Suivant du Breul (k), l'Eglise de S. Jacques fut construite avec tant de diligence, que la première Messe y sut chantée par Jean de Marigny, le 18 Mars 1323; & D. Felibien (1) dit, ainsi que du Breul, que la première pierre y fut posée par la Reine Jeanne d'Evreux, assistée de sa Mère, de ses Filles, & autres Princes & Princesses. Il n'est pas facile de concilier ce fait avec la Chronologie, ni d'accorder nos Hiftoriens sur ce point. Ce sut, suivant M. Piganiol (m) & Lemaire, Jeanne de France, fille de Louis Hutin: à la vérité cette Princesse a été Reine de Navarre, & mariée à Philippe Comte d'Evreux; mais elle n'a jamais été Reine de France, elle n'a point eu de sœurs, & Marguerite de Bourgogne sa mère étoit morte dès 1315. Du Breul prétend que ce fut Jeanne, Reine de France & de Navarre, fille du Comte d'Evreux; & Dom Félibien, Jeanne d'Evreux, troisième semme de Charles le Bel, laquelle ne fut mariée qu'en 1325. Pour moi je crois que la Reine qui fit cette cérémonie est Jeanne de Bourgogne, semme de Philippe le Long; & tout concourt à le prouver. Sa mère Mahaut, Comtesse d'Artois, vivoir alors; la Reine-avoit pour filles Jeanne, épouse

<sup>(</sup>k) Ibid. p. 986, (i) Tom. 1, p. 547,

<sup>(</sup>m) Pig. tom, 3, pag. 363.— Lemaire, t. 3, p. 175.

74 Recherches sur Paris.

d'Eudes IV, Duc de Bourgogne; Marguerite, qui fut mariée à Louis Comte de Nevers & de Flandres; & Isabelle, qui épousa Guigues VIII, Dauphin de Viennois: ces trois Princesses posèrent chacune une pierre à l'Eglise de S. Jacques, ainsi que la Reine Jeanne leur mère, alors veuve

de Philippe le Long.

On ne peut douter qu'en 1329 Philippe de Valois n'ait fondé une Chapelle dans cette Eglise, quoiqu'il n'en soit fait aucune mention dans la fondation de deux autres, & qu'il soit dit qu'elles ont été érigées à l'instar de la première. Au surplus, il y avoit au commencement du XV° siécle quatorze Chapelains, qu'on a réduits depuis à douze; il y en eut encore successivement neuf autres, qui ne surent distingués des premiers que parce qu'ils n'avoient ni séance au Chœur, ni logement dans le Cloître: ils surent supprimés en 1482.

Dès l'an 1343, on voit que les Chapelains de S. Jacques avoient pris le titre de Chanoines: une longue possession le leur a conservé, mais cette qualité n'est attribuée qu'aux possesseurs des huit premiers Bénésices; ce qui prouve qu'ils étoient seuls chargés de faire l'Office du Chœur à tour de semaine: les douze autres, qui ne sont tenus que d'assister à l'Office, & de dire un certain nombre de Messes, ont conservé le nom de Ghapelains; on y a depuis ajouté quatre

Vicaires.

Je ne rappellerai point les deux réunions qui furent faites de cette Eglise & de l'Hôpital à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare, par les Edits des mois de Décembre 1672 & d'Avril 1722, ni les contestations qui se

Quartier Saint-Denys. 75 sont élevées à ce sujet; ce récit sassideux de procédures ennuyeroit certainement ceux de mes Lecteurs que n'y prennent aucun intérêt; ceux qui auroient quelque curiosité à cet égard, en trouveront le détail dans la Description (n) de M. Piganiol. Je me borne à observer que cet Hôpital sur séparé de l'Ordre de S. Lazare en 1734, & que les Arrêts du Conseil qui ont ré-

trées au Parlement le 4 Juin suivant. Le Thrésorier de certe Eglise exerce ou fait exercer les sonctions Curiales dans toute l'éten-

rabli l'administration ancienne, ont été confirmés par Lettres-Patentes du 15 Avril 1734, enregif-

due du Cloître feulement.

LES COMEDIENS ITALIENS. L'Hôtef qu'ils occupent aujourd'hui avoit été originairement bâti pour les Comtes d'Artois: il paroît qu'il étoit situé dans la rue Pavée, & qu'il étoit borné par les murs de l'enceinte de Philippe-Auguste. donna fon nom à la rue Comtesse d'Artois & à la Poterne on fausse-porte au Comte d'Artois, qui fut percée dans certe enceinte pour la commodité de ce Prince, & que l'Auteur des Tablettes Parisiennes a indiquée, sans fondement, comme existant du temps de Philippe-Auguste. L'enceinte avant été reculée de ce côté, l'Hôrel d'Artois fut agrandi jusqu'à la rue Mauconseil, & il s'étendoit jusque vis-à-vis S. Jacquesde l'Hôpital: il appartenoit dès-lors à Marguerite Comtesse d'Artois & de Flandres, qui le porta en dot à Philippe le Hardi, fils du Roi Jean,

<sup>(</sup>n) Tom. 3, p. 339 & fuiv.

Recherches fur Paris.

lequel fut la tige de la nouvelle branche de Bourgogne. Jean-sans-peur, son fils, préséra l'Hôtel d'Artois à celui de Flandres, sur lesquels son père lui avoit laisse l'option; & les Ducs de Bourgogne, qui lui ont succédé, y ont demeuré sans qu'il ait totalement perdu son premier nom d'Hôtel d'Artois, qu'on retrouve encore dans plusieurs Actes, quoique des-lors & depuis on l'ait plus communément appelé l'Hôtel de Bourgogne. Cet Hôtel, ainsi que les autres biens de la Maison de Bourgogne, sut réuni à la Couronne en 1477, après la mort de Charles le Téméraire, tué au siège de Nanci, lequel étoit arrière-petit-fils de Philippe de France: il fut successivement occupé par différents particuliers auxquels nos Rois avoient accordé des logements: mais enfin il tomboit si fort en ruine. qu'il étoit presque inhabitable, ce qui détermina François I à ordonner, par son Edit du 20 Septembre 1543 (o), que l'Hôtel d'Artois seroit démoli, & l'emplacement divisé par portions, lesquelles seroient vendues aux plus offrants & & derniers enchérisseurs. En conséquence, les Confrères de la Passion achetèrent de Jean Rouvet, acquéreur de la plus grande partie de cet emplacement, une masure de 17 toises de long fur 16 de large, moyennant 16 livres de cens & 225 livres de rente, rachetable de 4500 liv. à la charge d'y faire construire une salle pour la représentation de leur Spectacle, & des loges, dont une appartiendroit audit Rouvet, & à ses enfants & amis leur vie durant: le contrat d'ac-

<sup>(</sup>o) Hist. de Paris, tom. 5, p. 768.

Quartier Saint-Denys.

quisition est du 30 Août 1548. Un Arrêt du 17 Novembre de la même année nous apprend que la Salle étoit déja construite (p), puisqu'il permet d'y jouer des sujets profanes licites & honnêtes, & qu'il défend aux Confrères d'y représenter le Mystère de la Passion, ni tout autre Mystère sacré. Cette acquisition sut amortie par les Lettres du Roi Charles IX, du mois de Janvier 1566, registrées en la Chambre des Comptes le 25 Février 1567. Dès que les Confrères eurent fait construire leur Salle, on ne donna plus d'autre nom à cet Hôtel que celui d'Hôtel de Bourgogne. S'ils firent sculpter sur une des portes (rue Françoise) les Instruments de la Passion de Notre-Seigneur, ce ne fut pas, comme l'a dit M. Piganiol (q), pour marquer que leur Théâtre étoit uniquement destiné à la représentation des Piéces saintes, puisque cela leur étoit expressément désendu par l'Arrêt de 1548, mais pour indiquer que la propriété en appartenoit à la Confrérie de la Passion. Cet Auteur a été plus judicieux dans la critique qu'il a faite de Lemaire (r) & autres, qui ont avancé que le Cardinal Jean le Moine acheta l'Hôtel de Bourgogne, & en fit présent aux Confrères de la Passion; sans faire attention que ce Cardinal étant mort le 22 Août 1313, n'a pu acheter l'Hôtel de Bourgogne, qui ne fut vendu qu'en 1543, ni le donner à une Confrérie qui n'existoit pas de son temps.

<sup>(</sup>p) Traité de la Pol. t. 1, (r) Tom, 2, p, 503 5 & t. 3, (q) Tom. 3, p. 317.

Rocherches sur Paris.

Tous nos Historiens conviennent que les Confrères de la Passion, ne croyant pas qu'il sût de leur honneur de monter sur le Théâtre pour v représenter des Pièces profanes, prirent le parti de louer leur Hôtel de Bourgogne & leur Privilége à une Troupe de Comédiens qui se forma pour-lors; mais on voit, par plusieurs Arrêts rendus depuis en leur faveur, qu'ils en conservoient la propriété, & qu'ils usoient de leur autorité. Ils s'étoient réservé dans leur Salle deux Loges, qu'on appeloit les Loges des Maîtres. & ils obtinrent la confirmation de leurs Priviléges & la permission de jouer les Mystères, par Lettres-Patentes de 1575, 1597 & 1612. Il ne paroît pas que les Comédiens aient réussi quand ils ont voulu leur donner atteinte: & si la Troupe Royale, qui y sut placée, en a joui en propriété, c'est parce que la Confrérie de la Passion sur supprimée, par Edit du mois de Décembre 1676, & ses revenus attribués à l'Hôpital-Général, pour la nourriture & l'entretien des Enfants-trouvés. Le seu Roi avant réuni, en 1680, les deux Troupes de Comédiens pour n'en plus faire qu'une, le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne fut destiné pour les Comédiens Italiens, qui s'étoient introduits à Paris sous le régne d'Henri III : ils y représentèrent jusqu'au 13 Mai 1697, que ce Théâtre fut fermé par ordre du Roi. Quelque plansibles & bien fondées que fussent les raisons qu'on en donna pour lors, elles n'étoient cependant pas les véritables, qu'on peut voir dans le Dietionnaire des Théâtres. Le Roi rétablit les Comédiens Italiens le 18 Mai 1716, & ce Spectacle & toujours continué depuis.

RUE MONTORGUEIL. Elle fait la continuation de la rue Comtesse d'Artois, & aboutit à celle des Petits-Carreaux. Je n'ai pu découvrir l'étymologie du nom de cette rue, mais je vois qu'elle le portoit dès le XIII siècle, vicus Montis superbi. Dans quelques-unes de nos Nomenclatures, on la fait aboutir à la Pointe Saint-Eustache, & on la confond avec la rue Comtesse d'Artois; dans la Liste du XV siècle, elle est nommée rue de Montroqueil: c'est une faute de Copiste.

Au coin de cette rue & de la rue Tiquetonne étoit anciennement un Hôpital ou Hôtel-Dieu, dont les Censiers de l'Evêché font mention en 1372; ils indiquent qu'il sut sondé par Philippe de Marigny: celui de 1489 énonce une Maison rue Quiquetonne, tenant à l'Hôpital Pierre Godin. Il existoit encore au siècle suivant, & il en est fait mention dans plusieurs Titres sous le

nom d'Hôtel-Dieu S. Eustache.

Il y a dans cette rue un cul-de-sac, appelé de la Bouteille, qui regne le long des anciens murs de l'enceinte de Philippe-Auguste. On le nommoit, dans le siècle dernier, rue de la Cueiller (s), & il devoit ce nom à une maison dite la Cueiller, qui en 1603 y étoit située: elle est indiquée Maison de la Cueiller de bois en 1627, & il paroît qu'alors ce cul-de-sac se nommoit rue Commune. Le nom de la Bouteille vient également d'une enseigne.

Vis-à-vis ce cul-de-sac, & au milieu de la

<sup>(</sup>s) Arch. de l'Archev.

<sup>(</sup>t) Cens. de 1623. ib.

Recherches sur Paris.

rue Montorgueil, il y avoit encore, à la fin du XV fiécle (u), une Tour de l'ancienne enceinte, qui gênoit le passage pour arriver aux Halles: sur la Requête des Habitants de cette rue & de Nicolas Janvier, Marchand de Poisson, la Ville ordonna, le 17 Décembre 1498, de la démolir.

RUE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE. Elle traverse de la rue Beauregard au rempart. Il paroît qu'elle a remplacé l'ancienne rue qui étoit en cet endroit avant la démolition de la Villeneuve, & qui s'appeloit rue neuve Saint-Louis & Sainte-Barbe. Elle doit son nom à l'Eglise dont je vais parler.

L'EGLISE PAROISSIALE DE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE. Elle a succédé à une Chapelle qui avoit été construite en 1551. La dévotion seule l'avoit mise sous l'invocation de S. Louis & de S. Barbe, & je ne trouve pas, comme M. Piganiol (x) le prétend, qu'elle ait été dédiée sous ces deux noms; mais, lorsqu'elle sut bénite en 1563, ce sut sous celui de la sainte Vierge. J'ai déja remarqué qu'en 1593 tout ce Quarrier sut détruit; la Chapelle eut le même sort que les maisons. Les priviléges accordés par les Lettres-Patentes de 1623, engagèrent plusieurs Ouvriers à s'y établir; &, ce Quartier s'étant peuplé en peu de temps, les Habitants sollicitèrent la permission d'y saire

<sup>(</sup>u) Reg. de la Ville, fol. 47 (x) Tom. 3, p. 368. verso.

Quartier Saint-Denys. bâtir une Chapelle, dont la première pierre fut posée le 18 Mai 1624 (y). Elle devoit, ainfi que l'ancienne, servir de succursale à l'Eglise de S. Laurent; mais quelques difficultés qui survinrent, suspendirent les travaux de ce bâtiment, & ce ne fut qu'en 1652 que, par Arrêt du 21 Mai (7), il fut permis aux Habitants de la Villeneuve de faire parachever ladite Chapelle de 4 toises sous le comble, & de 13 toises de long sur 4 de large. Je crois cependant qu'on y célébroit le Service divin longtemps avant cette époque, car une inscription qu'on lit au frontispice de cette Eglise, porte qu'elle a été rétablie en 1626; on voit d'ailleurs qu'il y eut, l'année suivante, des arrangements pris avec le Curé & les Marguilliers de S. Laurent, & elle est désignée dans de Chuyes & sur le Plan de Boisseau publié en 1643, quoiqu'il la qualifie mal-à-propos de Paroisse. car elle ne fut érigée en Cure que le 22 Juillet 1673. L'Abbé Lebeuf ne place cette érection que l'année d'après. Quoique cet Auteur, les Historiens de Paris, & autres, écrivent Notre-Dame de Bonnes - Nouvelles, il faut cependant l'appeler de bonne Nouvelle, à bono Nuntio, qui est celle de l'Annonciation de la sainte Vierge, Fête patronale de cette Eglise.

RUE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE. Elle va de la rue Beauregard au Boulevard: en 1540, elle portoit déja ce nom. Quand on la rebâtit,

<sup>(</sup>γ) Lebeuf, t. 2, p. 491. (γ) Hist. de Paris, t. 4, p. 756.

IX. Quartier.

avant le milieu du siècle passé, on l'appela peeite rue Poissonnière. L'Auteur des Tablettes Parissiennes dit qu'on la nommoit ainsi en 1600:
c'est une erreur de date, car alors la Villeneuve n'étoit pas rebâtie. De Chuyes n'en fait
point mention, & Boisseau l'a tracée sur son
Plan sans aucun nom. Celui qu'elle portoit lui
avoit été donné, sans doute, parce qu'elle est voisine de la rue Poissonnière, à laquelle elle est
paralléle. Ensin, avant la sin du siècle dernier,
elle a repris celui qu'on lui avoit donné dans
son origine.

RUE NEUVE D'ORLÉANS. Elle traverse du Fauxbourg S. Denys à celui de S. Martin. J'ai observé ci-dessus que Jouvin & Bullet avoient donné ce nom à la rue Sainte-Apolline. Si véritablement elle l'a porté, on a voulu le conferver en le donnant à celle-ci, qui n'étoit qu'un simple chemin qu'on n'a couvert de maisons que long-temps après l'autre: mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle portoit son nom actuel il y a plus de 120 ans, puisqu'elle est ainsi désignée dans de Chuyes & sur le Plan de Gomboust.

RUE AUX OUES. Un de ses bouts donne dans la rue S. Denys, l'autre dans celle de S. Martin. C'est par corruption que le peuple nomme cette rue aux Ours, & qu'on l'a ainsi désignée sur les inscriptions qui sont à ses extrémités. Nos Anciens écrivoient & prononçoient Oë ou Ouë pour Oie; & comme il y avoit, dès le XIII siècle, des Rôtisseurs établis dans cette rue, la grande quantité d'oies qu'ils sassoient cuire, en avoit sait donner le nom à la rue, vicus ubi coquuntur

Anseres (a), la rue où l'on cuit les Oes; vicus Anserum; la rue as Oues, via ad Aucas, vicus ad

Ocas (b).

Au milieu de cette rue, & au coin de la rue Salle-au-Comte, est une Statue de la sainte Vierge, mal-à-propos nommée Notre-Dame de la . Carole. Il n'est aucun de nos Historiens qui n'ait parlé d'un attentat sacrilége commis sur cette Statue, par un Soldat, le 3 Juillet 1418: on rapporte que cet impie, desespéré d'avoir perdu fon argent au jeu, frappa cette figure d'un couteau, & qu'il en fortit du fang; que ce malheureux ayant été conduit devant le Chancelier de Marle, son procès lui fut fait, & qu'il subit le dernier supplice: toutes ces circonstances sont représentées dans un tableau qu'on voit à Saint-Martin-des-Champs, dans la Chapelle de la fainte Vierge qui est derrière le Chœur. Les uns ajoutent que cette Statue sur portée à S. Martindes-Champs, où elle est révérée sous le nom de Notre-Dame de la Carole, parce que cet événement arriva, disent-ils, sous le régne de Charles VI; d'autres prétendent que c'est la même qu'on voit aujourd'hui dans cette rue. Je n'ai point de preuves décisives pour appuyer ce fait, ni pour le contester, mais j'avoue que la variété des rapports & des circonflances me paroît un motif assez plausible pour ne pas les adopter sur la soi d'une tradition bien incertaine. En premier lieu, le Journal de Charles VI, l'Histoire de ce Prince par Jean Juvénal des Ursins, la

<sup>(</sup>a) Cartul. de S. Martindes-Champs. (b) Lebeuf, t. 2, p. 589.

Continuation de celle de le Laboureur par Jean Lefévre, de même que nos meilleurs Historiens, ne parlent point de ce fait. 2° En le supposant vrai, on ne peut pas dire que le coupable ait été traduit devant le Chancelier de Marle, puisque ce Magistrat, victime de la faction de Bourgogne, avoit été massacré le 12 Juin précédent. 3° Les Registres du Parlement portent que le 29 Mai, avant l'aurore, le Duc de Bourgogne étant entré dans Paris, le Parlement sufpendit ses fonctions, & ne les reprit que le 25 Juillet suivant. 4° La Chapelle de Notre-Dame de la Carole, qui est au rond-point ou chevet de l'Eglise de S. Martin des Champs, & la Statue qu'on y voit, existoient sous ce nom -long-temps avant le régne de Charles VI; ce n'est que sur la tradition de l'événement dont il s'agit, qu'on a placé à l'entrée de cette Chapelle un tableau qui en représente les différentes circonstances. Je dois cependant observer que dans la nef de cette Eglise, à gauche, près du Chœur, est un Autel sur lequel est posée une. petite statue de la sainte Vierge, qu'on croit, avec assez de vraisemblance, être la même que celle qui étoit dans la rue aux Oues. Quoi qu'il en soit, il y a un grand concours de peuple dans cette rue le 3 Juillet de chaque année. Personne n'ignore que ce même jour on faisoit en ce lieu un Feu d'Artifice, & qu'on y brûloit une figure habillée comme les Suisses : cette Nation a réclamé contre un usage qui lui étoit injurieux, & dont elle avoit d'autant plus sujet de se plaindre . qu'il n'y avoit point alors de Suisses en France. La sagesse & la vigilance des Magistrats

qui veillent au bon ordre & à la sûreté publique, ont sait cesser les plaintes des Suisses, & prévenu les incendies que le Feu d'Artifice pouvoit occasionner dans un endroit si resserté. Il seroit à souhaiter qu'on supprimât aussi l'usage, qui subsiste encore, de promener à ce sujet dans les rues de Paris, une Figure gigantesque & ridicule, qui n'est propre qu'à essrayer les enfants & à frapper desagréablement l'imagination des semmes enceintes, auxquelles il est souvent dangereux de présenter des objets disformes: de sâcheuses expériences ne sont que trop sentir les conséquences sunestes qui en peuvent résulter.

RUE DE PARADIS. Elle aboutit d'un côté à la rue du Fauxbourg S. Denys, de l'autre à la rue Sainte-Anne ou Poissonnière. Ce n'est qu'une ruelle qui régne le long de l'Enclos de S. Lazare; elle est indiquée sous ce nom sur le Plan de Boisseau de 1643. Auparavant on l'appeloit rue S. Lazare, parce qu'elle en fait la continuation, ainsi que la rue d'Enser.

RUE PAVÉE. Elle commence à la rue Montorgueil, & se termine à celle du petit Lion, au coin de la rue des deux Portes. Sauval n'en fait point mention; elle est cependant très-ancienne, & énoncée sous ce nom dans le Rôle de Taxe de 1313, & dans plusieurs Actes postérieurs. M. Robert l'a consondue avec la rue Pavéégoire dont parle Guillot, qui est située dans le Quartier de la Place Maubert, sans penser que ce Poète ne pouvoit parler de celle-ci, qui étoit fituée hors de l'enceinte de Philippe-Auguste, dans laquelle il s'est rensermé: il n'a pas été mieux sondé à dire qu'en 1300, elle s'appeloit rue Pavée d'Andouilles; ce nom n'a jamais été donné qu'à la rue du Mûrier, & à la rue Pavée, située dans le Quartier S. Andrédes-Arcs.

RUE S. PHILIPPE. Elle traverse de la rue de Bourbon dans celle de Cléri. J'ai remarqué cidessus que la Villeneuve n'étoit point entièrement bâtie au commencement du régne actuel: il restoit un grand espace entre les rues de Bourbon & de Cléri: on commença, en 1718, à y bâtir, & l'on y ménagea une rue, à laquelle on donna, je ne sais pour quelle raison, le nom de S, Philippe, Il n'en est point fait mention dans Valleyre, ni dans quelques autres Livrets des rues de Paris, quoique postérieurs de plus de vingt-cinq à trente ans au temps où elle a été bâtie. Je dois observer que sur nos Plans modernes, copiés les uns sur les autres, on donne à cette rue trop d'extension; elle ne passe pas la rue de Bourbon, où aboutit celle des Filles-Dieu, vis-à-vis de laquelle se trouve celle-ci.

RUE POISSONNIÈRE. Elle fait la continuation de la rue des Petits-Carreaux, & se prolonge dans le Fauxbourg S. Denys. Avant que la Clôture de Charles VI eût été réculée, co n'étoit qu'un Chemin, appelé du Val Larroneux; il est ainsi nommé dans un Acte de l'an 1290, Cheminus qui dicitur Vallis LatroQuartier Saint-Denys,
num (c). Il devoit ce nom au terrein auquel il
est contigu; on le nomma ensuite chemin &
rue des Poissonniers & des Poissonnières, parce
que c'étoit par cet endroit qu'arrivoient les
Marchands de Marée. On la trouve aussi sous
les noms de la Poissonnerie & de rue Montorgueil
dite de la Poissonnerie. Une partie des bâtiments
qui forment cette rue sut faite en 1633; le terrein sur lequel elle est située s'appeloit, en
1391, le Clos aux Halliers (d), autrement dit
les Masures S. Magloire: j'ai vu aussi quelque
part qu'on l'a depuis appelé le Champ aux
Femmes.

RUE DU PONCEAU. Elle commence à la rue S. Denys, & finit à celle des Egouts. En parlant de cette dernière, j'ai observé qu'on les avoit souvent consondues, & que, si quelques sois on les distinguoit, on plaçoit mal à propos celle dont il s'agit, du côté de la rue S. Martin: le Poncel ou Ponceau, sous lequel passoit l'égout, étoit dans la rue S. Denys. Les Registres Capitulaires de Notre-Dame indiquent, en 1413 (e), le Ponceau S. Denys emprés les Nonains (les Filles-Dieu).

RUE DES DEUX PORTES. Elle va de la rue Pavée dans la rue Thévenot. Quoiqu'elle ne fût pas originairement aussi longue qu'elle l'est aujourd'hui, on la divisoit en deux parties : depuis la rue Pavée jusqu'à celle du Renard, on lui

<sup>(</sup>c) Cartul. S. Germ. Autiff. (d) Arch. de l'Archev. (e) Reg. 7. pag. dernière.

donnoit un nom trop indécent pour être rapporté; & depuis cette dernière jusqu'à la rue S. Sauveur, elle portoit le même nom qu'aujourd'hui: elle est ainsi nommée dans un Bail à cens de l'an 1289 (f), & rue aux deux Portes & entre deux Portes en 1371 & au siècle suivant. Elle avoit pris ce nom de deux portes qui la fermoient la nuit aux deux extrémités. On la trouve aussi nommée rue des deux pesites Portes en 1427: elle se bornoit alors à la rue Saint-Sauveur; on l'a continuée depuis jusqu'à la rue Thévenot, lorsqu'on a fait percer cette dernière à la fin du siècle passé.

RUE DU RENARD. Un de ses bouts donne dans la rue S, Denys, l'autre dans celle des deux Portes. Sauval n'a point parlé de cette rue, quoiqu'elle soit assez ancienne. Il en est sait mention dans le Rôle de Taxe de 1313, sous le nom de rue Perciée, & depuis rue Percée. Il y a toute apparence qu'elle doit son nom à un particulier; car je trouve dans le Censier de l'Evêché de 1372, que Robert Renard avoit sa maison au coin de cette rue, devant la Trinité; &, dans celui de 1399, que cette maison avoit pour enseigne le Renard: la rue en avoit pris le nom dès le XV siècle, peut-être même auparavant.

RUE S. SAUVEUR. Elle va de la rue Saint-Denys au bout des rues Montorgueil & des Petits-Carreaux. Ce nom lui vient de l'Eglise

<sup>(</sup>f) Arch. de l'Archey,

de S. Sauveur, dont j'ai parlé. J'ai rapporté à cet article un Acte de 1299, qui prouve que cette rue existoit alors, & sous le même nom qu'elle porte aujourd'hui; j'ai même vu un Contrat de 6 liv. Parisis de rente (g), passé par les Maître & Frères du Temple, au prosit de l'Evêché, pour amortissement de plusieurs maisons & dépendances, sisses rues S. Sauveur & des Fossés S. Germain-l'Auxerrois: cet Acte est daté du Jeudi devant les Brandons, l'an 1285.

Nos Historiens sont mention d'un Hôpital ou Hospice sondé, dans cette rue, par Jean Chenart, Garde de la Monnoie de Paris, en 1425, pour huit pauvres Femmes veuves de la Paroisse de S. Sauveur: le Censier de l'Evêché de 1489 fait mention de l'Hôtel-Dieu de Jean

'Chenart, Epicier,

RUE NEUVE S. SAUVEUR. Elle aboutit dans les rues de Bourbon & des Petits - Carreaux, & fut ainsi nommée parce qu'on avoit projeté d'ouvrir une rue, qui devoit traverser de la rue de Bourbon dans celle de S. Sauveur. Ce projet n'ayant pas été exécuté, on a donné à celle-ci le nom qu'on avoit destiné à l'autre. Anciennement elle s'appeloit rue de la Corderie, & ensuite rue Boyer, du nom de Pierre Boyer, Sieur du Parc, lequel y avoit sa demeure. On la trouve sous ces deux noms dans les Censiers de l'Archevêché; celui de 1603 la nomme rue des Corderies, aliàs la Cour des Miracles, & celui de

<sup>(</sup>g) Ibidem.

o Recherches sur Paris.

1622 rue neuve S. Sauveur, aneiennement dite

Boyer.

La Cour des Miracles est située dans cette rue. & lui en avoit fair donner le nom, comme je viens de le dire: ce nom étoit commun à tous les endroits où se retiroient autrefois les gueux, les mendiants, les vagabonds & gens sans aveu, & celui-ci étoit un des plus confidérables : depuis l'établissement des Hôpitaux, ces sortes d'asyles, où la mauvaise soi, la dissolution. disons mieux, où tous les crimes habitoient, cachés sous le voile de la douleur & de la misère. ne sublistent plus, ou ne sont occupés que par des Artisans & de pauvres familles, qui n'ont point à rougir de leur infortune. Si la Charité est toujours ingénieuse & empressée à foulager les malheureux, il faut convenir que la paresse & la cupidité ne le sont pas moins à trouver les moyens de l'exciter. Malgré les Ordonnances de Police, & la vigilance des Officiers préposés pour les faire exécuter, on trouve encore, dans les Eglises & dans les rues, des Pauvres difformes, mutilés ou couverts de plaies vraies ou fausses, dont la vue inspire souvent plus de répugnance & d'éloignement que de commisération. Ce sont ces artifices imaginés pour obtenir l'aumône, qui ont fait donner le nom de Cour des Miracles aux lieux où se retirent ces Pauvres qui contresont les malades & les estropiés, & qui, en rentrant le soir dans leur asyle, y trouvent, sans miracle, la santé la plus parfaite, & le libre usage des membres dont ils ont affecté de ne pouvoir se servir dans le public : c'est-là que se célèbrent sans pudeur

& fans remords ces tumultueuses & indécentes orgies, où régne la licence la plus effrénée, où les vices les plus grossiers triomphent touràtour, & où l'ingratitude est poussée jusqu'à insulter aux pieuses libéralités qu'on a reçues, & dont on fait un si coupable usage.

RUE S. SPIRE. Elle a été bâtie sur un emplacement de figure triangulaire, qui se trouvoit entre les rues de Bourbon, de Sainte-Foi & des Filles-Dieu; elle traverse de l'une à l'autre de ces deux dernières. On ne la trouve pas sur les Plans de MM. de la Grive & Robert, quoiqu'elle

soit antérieure à leur publication.

Le Cimetière de S. Sauveur est situé dans cette rue, ainsi qu'un cul-de-sac, appelé de la Grosse tête: je crois que ce nom vient de Jean Grosse tête, qui, en 1341, avoit sa maison près le Ponceau; les Archives de S. Martin-des-Champs en donnent l'indication en 1345, & l'on voit qu'elle pouvoit occuper une partie du cul-de-sac qui porte son nom. Cette maison pouvoit avoir aussi pour enseigne une grosse tête, comme elle l'a eue depuis; car le Censier de l'Evêché de 1372 énonce la maison de la Grosse tête, & celui de 1495 la ruelle de la Grosse tête.

RUE TRÉVENOT. Elle traverse de la rue des Petits-Carreaux à celle de S. Denys. Ce n'étoit dans son origine qu'un cul-de-sac dans la rue des Petits-Carreaux, qu'on appeloit en 1372 des Cordiers, ensuite de la Cordière & de la Corderie: on lui conserva ce dernier nom, lorsqu'à la fin du siècle dernier on la prolongea jusqu'à la Recherches sur Paris, &c.
rue S. Denys. Le sieur André Thévenot, ancien
Contrôleur des Rentes de l'Hôtel-de-Ville, y
ayant fait bâtir plusieurs maisons, elle prit aussitôt son nom. La partie du cul-de-sac qui subsistoit encore hors de l'alignement de la rue, a
été conservée, & forme le cul-de-sac de l'Etoile,
lequel doit son nom à une enseigne.

RUE TIREBOUDIN. Elle portoit anciennement un nom, qui n'étoit pas plus décent que celui de la rue des deux Portes dans laquelle elle aboutit d'un côté; de l'autre, elle aboutit dans la rue Montorgueil. L'Auteur des Essais historiques sur Paris (h) rapporte une anecdote, qui occasionna un changement dans ce nom: celui qui la lui a fournie, a manqué d'exactitude; car Marie Stuart, Reine d'Ecosse, sur mariée à François II en 1558, & , dès 1419, le Censier de l'Evêché indique cette rue sous le nom de Tireboudin: elle porte le même nom dans le Compte des Consiscations pour les Anglois, en 1420 & 1421, p. 16 (i).

Fin du neuvième Quartier.

<sup>(</sup>h) Tom. 1, p. 326. (i) Sauval, t. 3, p. 284.

### TABLE ALPHABÉTIQUE

Des objets contenus dans ce IX Quartier.

| <b>A</b> .                                                                |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Anne. (rue Ste) Pag. 3                                                    | Denys. (rue Neuve S.) Pag. 40      |
| Anne. (Porte Ste) 4                                                       | Denys. (Porte S.) ibid.            |
| Apolline. (rue Ste) ibid.                                                 | Denys. (rue des Fossés S.) 41      |
| Arbalêtre. (ruelle de l') 37 & 67                                         | Egouts. (rue des) ibid.            |
| Asne rayé. (ruelle de l') 38                                              | Empereur (Cul-de-Sac de l') 38     |
| Babillards. (Cul-de-Sac des) 41                                           | Etienne. (rue S.) 42               |
| Barbe. (rue Ste) 5                                                        | Etoile. (Cul-de-Sac de l') 10, 92. |
| Basfour. (Cul-de-Sac de) 38                                               | Etuves. (ruelle des) 37            |
| Basse Villeneuve. (rue) 41                                                | Eustache. (Hôtel-Dieu S.) 79       |
| Beauregard. (rue)                                                         | Femmes. (le Champ aux) 87          |
| Beaurepaire. (rue) ibid.                                                  | Filles-Dieu (les)                  |
| Bellus Locus.                                                             | Filles-Dien. (rue des) 7 & 42      |
| Bellus Reditus. 5 & 6                                                     | Filles-Dieu. (rue neuve des) 41    |
| Boucheries. (rue des) 10                                                  | Filles-Dieu. (Cul-de-Sac des)      |
| Bourbon. (rue de) 6                                                       | ibid.                              |
| Bourg-l'Abbé, (rue du) 8                                                  | Foi. (rue Ste)                     |
| Bouteille. (Cul-de-Sac de la) 79                                          | Fosse. (rue du milieu du)          |
| Boyer. (rue) 89                                                           | France. (Chaussée de la nou-       |
| Carreaux. (rue des petits) 9                                              | velle) - 4                         |
| Catherine. (Cour Ste) 39                                                  | François. (rue neuve S.) 44        |
| Charité. (les Filles de la) 63                                            | Françoise. (rue)                   |
| Chaumond. (les Filles S.) 32                                              | Gloire. (Fauxbourg de) 66          |
| Chaumond. (le petit S.) 68                                                | Grénéta. (rue)                     |
| Claude, (rue S.)                                                          | Grosse tête. (Cul de-Sac de la)    |
| Claude. (Cul-de-Sac S.) 10                                                | 91                                 |
| Cléri. (rue de)                                                           | Guerin-Boisseau, (rue) 45          |
| Côme. (rue S.) 7                                                          | Guillaume. (rue S.) 43             |
| Comédiens Italiens. (les) 75                                              | Halliers. (le Clos aux) 87         |
| Corderie. (Cul-de-Sac de la) 10                                           | Houssaie. (rue de la) 68           |
| Corderies. (rue \ \de la \ \ \ \des \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Houssay. (rue du) ibid.            |
| Cordenes. (rue des 89,91.                                                 | Hurleur. (rues du grand, du        |
| Cordiers. (rue des) ibid.                                                 | petit) 45                          |
| Cour Bellot. (la) 35                                                      | Jacques de l'Hôpital. (S.) 79      |
| Couvreuse. (ruelle) 41                                                    | Jesus. (Cul-de-Sac du petit)       |
| Crucifix. (ruelle du) 10                                                  | IO                                 |
| Cueiller. (rue de la) 79                                                  | Innocents. (rue des) 45            |
| Darnetal. (rue) 44                                                        | Laurent. (rue S.) 48               |
| Denys. (rue S.)                                                           | Laurent. (rue neuve S.) 41 & 48    |
| Denys. (rue du Fauxbourg S.)40                                            | Laurent, (Cul-de-Sac S.) 41        |
|                                                                           | • ,                                |

| 94                   | Table alp          | habétique.                    | •            |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
|                      |                    | Peintres. (Cul-de-Sac de la   | i            |
| Lazare. (la Maison   | de S.) 48          | Porte aux) Pag. 3             | <del>j</del> |
| Lazare. (rue S.)     |                    | Percée. (rue) 43 & 8          | 8            |
| Lazare. (rue du Fai  |                    | Perette. (rue) 31             |              |
| •                    | 48                 | Philippe. (rue S.) 8          | 6            |
| Lion. (rue du pet    | it) <b>'6</b> 6    | Poissonnière. (rue) 3 & 8     | 6            |
| Longue Allée. (rue   | e de la) <i>67</i> | Poissonnière. (petite tue) 8  | 2            |
| Lune. (rue de la)    |                    | Ponceau. (rue du) 41 & 8      | 7            |
| Magloire. (les Mal   | ures S.) 87        | Portes. (rue des deux) 40 & 8 | 7            |
| Mauconseil. (rue)    | 69                 | Reine. (Hôpital de la Croi    | Ŕ            |
| Miracles. (la Cou    |                    | de la) 1                      |              |
| Mission. (les Prêtre |                    | Rempart. (tue du) 4           | 3            |
| Montorgueil. (rue    |                    |                               | 8            |
| Mouffetard. (rue)    |                    | Sauveur. (l'Eglise S.) 2      |              |
| Mouton. (ruelle d    |                    |                               | 8            |
| Notre-Dame de b      |                    |                               | 9            |
| velle. (l'Eglis      |                    |                               | F            |
| Notre-Dame de b      |                    | Thevenot. (rue) ibia          | l i          |
| velle. (rue)         |                    |                               | 2            |
| Notre-Dame de Re     |                    |                               | 2            |
| (rue).               |                    | ·                             | 6            |
| Orléans. (rue neuve  | ₹d')4&'82          | , 1110/104 ( 14 )             | 8            |
| Ouës. { rue aux )    | 82                 | Union Chrétienne. (les Fille  |              |
| Ours.                | · -                |                               | 2:           |
| Palée. (rue Jean)    | 46                 | Union Chrétienne. (la petite  |              |
| Paradis. (rue de)    | ۰,,85              |                               | 8            |
| Pavée. (rue)         | ibid.              | Urfine. (rue neuve de l')     | Ź            |
|                      |                    | •                             |              |

#### APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.

J'AI LU, par ordre de Monsseigneur le Chancelier, un manuscrit, intitulé: Recherches critiques, historiques & topographiques sur la Ville de Paris, &c. Quarrier de S. Denys. Cet Ouvrage, rempli de recherches curieuses & intéressantes, accompagnées d'une critique sage, judicieuse & éclairée, m'a paru très-digne de l'impression. A Paris, le 16 Avril 1773. Signé, BEJOT.

Le Privilège du Roi se trouve à la sin du premier Quartier.

## DIXIÈME QUARTIER.

S. MARTIN-DES-CHAMPS.

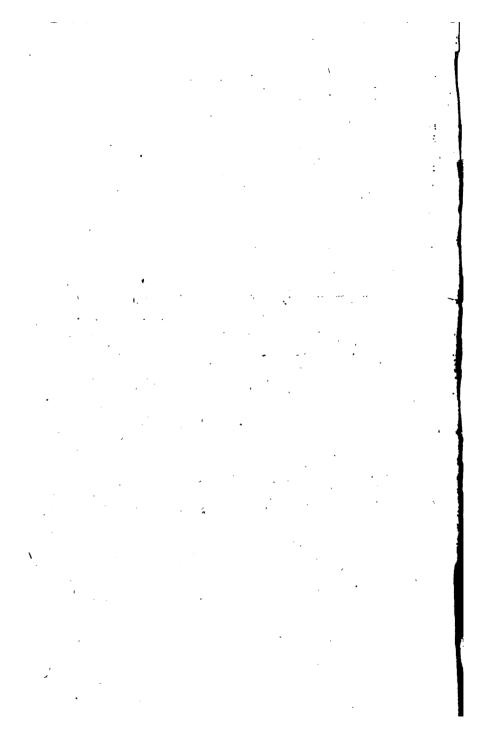

# RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

SUR

### LAVILLE DE PARIS,

DEPUIS SES COMMENCEMENTS CONNUS. JUSQU'A PRÉSENT;

Avec le PLAN de chaque Quartier:

Par le S. JAHLOT, Géographe Ordinaire du Roi. de l'Academie Royale des Sciences et Belles Lettres d'Angers. Quid verum...ouro derogo, de amuis in hoc sum. Herat Libr. I, Espirt. I.



#### A PARIS,

Chez l'Auteur Quai et a côté des grands Augustins.

Chez Aug. Mart. LOTTIN ainé, Imprimeur-Libraire ruë St Jacques, au Cocq.

M.DCC, LXXIII.

Avec Approbation, et Privilége du Roi.

et e

1

Significant design of the state of the state

THE FLA YOU S
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

THE NEW 10 PUBLIC LIBRA

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATIONS



## RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES
- SUR LA VILLE DE PARIS.

#### X. QUARTIER.

#### S. MARTIN-DES-CHAMPS.

Barré-du-Bec, de Sainte-Avoie & du Temple exclusivement; au septentrion, par l'extrémité des Fauxbourgs S. Denys & S. Martin inclusivement; à l'occident, par la rue S. Martin, & par la grande rue du Fauxbourg du même nom inclusivement; & au midi, par la rue de la Verrerie inclusivement, depuis le coin de la rue S. Martin jusqu'au coin de la rue Barre du-Bec.

On y compte cinquante rues, douze cul-de-facs, trois Eglifes Paroissiales, dont une Collégiale, trois Communautés d'hommes, deux Couvents

de Filles, deux Hôpitaux, &c.

RUE BEAUBOURG. Elle aboutit à la rue Simonle-Franc, & à la rue Grenier S. Lazare. Son nom Recherches sur Paris.

vient de quelques maisons qui furent bâties en cet endroit vers la fin du XIe fiécle, ou au commencement du suivant. Elles formèrent un Territoire auquel on donna le nom de beau Bourg, in pulchro Burgo. Il comprenoit l'espace qui est aujourd'hui renfermé entre les rues Maubué, Grenier S. Lazare, S. Martin & Sainte-Avoie, ce qui duroit encore dans le XIVe siècle, temps auquel toute cette étendue n'étoit désignée que fous le nom général de Biau Bourc, qu'on a donné privativement depuis à la rue qui traverse cet espace du nord au sud. Sauval (a) & l'Auteur des Tablettes Parisiennes se sont trompés sur cet article. Il est vrai que, lors de l'enceinte ordonnée par Philippe Auguste, cette rue fut coupée en deux par le mur dans lequel on ouvrit une fausse-porte ou poterne, désignée dans tous les anciens Titres fous le nom de Porte Nicolas Huidelon, & quelquefois, mais mal-àpropos Huidron & Hydron. On trouve aussi que, depuis cette porte jusqu'à la rue Transnonain, la rue Beaubourg s'appeloit rue outre la Poterne Nicolas Hydron; mais la partie en deça de cette Porte n'a jamais été nommée Cul-defac le Grand, comme ces deux Auteurs l'ont avancé. Elle ne pouvoit même être considérée comme un cul-de-sac, Angiportus; ce mot signifie une ruelle qui n'a point d'issue: or la rue Beaubourg aboutissoit à une porte, ce qui l'a souvent fait appeler rue de la Poterne & de la fausse Poterne, & c'est ainsi qu'elle se trouve désignée dans la Liste des Rues du XVe siécle. D'ailleurs elle

<sup>(</sup>a) Sauval, t. 1, p. 114. — Tabl. Paris. p. 31.

Quartier S. Martin-des-Champs. 5 avoit des issues dans toutes les rues voisines.

dont la plûpart existoient alors.

Il y a dans cette rue deux cul-de-facs fort anciens; ils font mentionnés dans l'accord fait, en 1273, entre Philippe le Hardi, & le Chapitre S. Merri. Le premier & le plus grand est situé entre les rues Geoffroi-l'Angevin & Michel-le-Comte; le second est entre les rues Cour-du-More & Grenier S. Lazare. On a confondu, dit l'Auteur des Tablettes Parisiennes, ces deux cul-de-sacs. Je n'avouerai de bons plans que ceux de de Liste, Roussel & de la Grive, parce qu'ils ont suivi plus exactement les autres, & souvent même trop scrupuleusement..... quand ce ne seroit pour exemple que le Cul-de-sac Bertaud qu'ils confondent avec celui des Anglois dans la rue Beaubourg. Ce reproche ne tombe que sur le plan de l'Abbé de la Grive & sur le mien; car MM. de Lisse & Roussel ont figuré ces deux cul-de-sacs, sans les désigner par aucun nom: je conviendrai même que ceux qu'on leur donne paroissent autorifés par les Inscriptions actuelles, sculptées aux coins de ces deux cul-de-sacs, & c'est ce qui m'a déterminé à m'y conformer. Mais, sans chercher à pénétrer si cette transposition des Inscriptions n'est pas une méprise des ouvriers qui les ont posées, ou si elle a été ainsi ordonnée par des motifs que je ne crois pas devoir approfondir, je me horne à rapporter que les titres & les anciens plans justifient celui de l'Abbé de la Grive & le mien. Le plus grand de ces deux cul-de-sacs, appelé aujourd'hui Cul-de-sac Bertaut, est indiqué dans l'accord de 1273 que j'ai cité, sous le nom de Cul-de-sac sans chef: Item quemdam vicum, qui vocatur Cul-de-sac sine capite. Il a été prolongé

ensuite jusqu'à un autre cul de sac de la rue Geoffroi-l'Angevin, qui a été supprimé depuis, & qui forme le retour d'équerre de celui-ci. Je ne trouve point que, jusqu'au milieu du XIV siécle, il ait eu un nom particulier; mais, en 1342, on le nommoit rue Agnès aux Truyes, & en 1386, rue des Truyes. Il conserve ce nom sur le plan de Gomboust, & l'a même porté long-temps depuis; car, dans le papier terrier de S. Merri de 1723, toutes les maisons de ce cul de-sac sont désignées rue des Truyes, autrement grand cul-de-sac de la rue Beaubourg. Les mêmes énonciations se trouvent dans les Terriers de S. Martin-des-Champs,

Le second cul-de-sac de cette rue est inscrit sous le nom de Cul-de-sac des Anglois : dans l'accord de 1273, il est simplement désigné Culde-sac le petit sine capite: en 1356 (b), on l'indiquoit sous le nom de petit Cul-de-sac près la Poterne, & petit Cul-de-sac près la fausse Poterne Nicolas Hydron. Dans des temps postérieurs, & vers l'an 1577 (c), Jean Bertaut fit construire, rue Beaubourg, un Jeu de Paume, qui régnoit le long de ce cul-de-sac; ce qui lui fit donner le nom de cul-de-sac du Tripot de Bertaut, qu'il portoit encore en 1640. Dans les déclarations des Censitaires de S. Merri, en 1722, on le nomme Culde-sac de la rue Beaubourg tenant au Jeu de Paume appelé Bertaut. Ainsi, le nom de ce particulier ayant prévalu, il n'est pas surprenant qu'il se trouve dans les Titres qui en font mention, sur le plan de Gomboust, & sur ceux qui ont été publiés depuis; ce qui prouve, à ce que je crois,

<sup>(</sup>b) Archiv, de S. Merri. (c) Sauval, t. 1, p. 180.

Quartier S. Martin-des-Champs. 7 que c'est par méprise qu'on a donné le nom de Bertaur au premier cul-de-sac dont je viens de parler.

RUE DE BONDI. Voyez ci-après RUE DES FOSSÉS S. MARTIN.

Rue Brisemiche. Elle aboutit au Cloître S. Merri & dans la rue neuve S. Merri. Sauval (d') & ses Copistes disent qu'en 1273, elle s'appelon la rue Baillorhe; en 1399, 1424 & 1427, la rue Boullehoue, Baillehoe & Baillehoc. Ils se font trompés tant pour l'orthographe que pour la fituation. La rue Brisemiche n'a été ouverte qu'au commencement du XV fiécle: jusque-là il n'y en avoit qu'une, représentée aujourd'hui par la rue Taillepain; elle aboutissoit à la rue neuve S. Merri; il y avoit une porte à chacune de ses extrémités: on l'appeloit Baillehoë, nom qui étoit déja corrompu & altéré; car j'ai trouvé, dans les Archives de S. Merri, un acte du 8 Octobre 1207, dans lequel on lit très-distinctement Vicus de Bay-le-hau; &, dans l'énonciation de la Cenfive de S. Martin-des-Champs en 1540 (e), on indique la Villette S. Ladre au lieu dit BAILLEHEU, autrement Chaulmont: ce qui fait conjecturer que ces deux endroits devoient leur nom à un particulier.

Le petit cul-de-sac qui se trouvoit dans cette rue, sut prolongé & ouvert du côté du Cloître: le nom de Baillehouë se conserva pour la partie de cette rue qui étoit du côté de celle de

<sup>(</sup>d) Tom. 1, p. 121. — Tabl. (e) Rec. de Blondeau à la Bibl. Parif. p. 32. du Roi, tom 20, 2° Cahier.

Recherches sur Paris.

S. Merri, & pour l'entrée de la rue Taillepain. comme on le peut voir sur le plan manuscrit de la Censive de S. Merri fait en 1512. Dans tous les Terriers de ce Chapitre, à l'exception de celui de 1722, la rue Taillepain n'est pas nommée, mais indiquée sous le nom de Bnsemiche dès 1420. On donna, dans le siècle suivant, ce nom à la ruelle ou cul-de-sac qui avoit été ouvert sur le Cloître : c'est pourquoi Corrozet distingue les rues Brisemiche, Taillepain & Baillehou. Il semble, dit l'Abbé Lebeus (f), que Guillot a voulu désigner ces deux rues par celles qu'il appelle rues à Chavetiers & de l'étable du Cloître; mais, outre que je n'ai trouvé aucun acte dans les Archives de S. Merri, qui fasse mention de ces deux rues indiquées par Guillot, il paroît, par la marche de ce Poëte, que ces rues ne pouvoient être de ce côté, mais gu'elles étoient du côté de la rue de la Verrerie & de l'entrée du Cloître, par laquelle on va aux Consuls.

Sauval (g) a conjecturé que le nom de Brisemiche pouvoit venir de quelqu'un des devanciers d'Etienne Brisemiche, Curé de Besons, qui mourut en 1515. J'ignore cette étymologie, mais je crois que les noms de Brise-pain, Tranche-pain, Taillepain & Brise-miche porteroient naturellement à penser, qu'ils ont été donnés à l'endroit où se faisoient la division & la distribution des pains de Chapitre qu'on donnoit, suivant l'usage, aux Cha-

noines de la Collégiale de S. Merri.

RUE DE CARÊME-PRENANT. Elle va de l'Hôpital S. Louis à la rue du Fauxbourg du Tem-

<sup>(</sup>f) Tom. 2, p. 592. (g) Tom. 1, p. 121,

Quartier S. Martin-des-Champs. 9
ple. Ci-devant elle commençoit à la rue du Fauxbourg S. Laurent, ainsi qu'il paroît par les plans
de Gomboust, la Gaille & autres: on en a retranché une partie, qu'on appelle aujourd'hui rue
des Récollets. Cette rue doit son nom au territoire sur lequel on l'a pratiquée. A la fin du
XIVe siècle (h), on l'appeloit la Courtille Jaqueline d'Epernon; &, en 1417 (i), la Courtille Barbette. J'ai lu un Titre de 1465, qui énonce le
clos Jaqueline d'Epernon, autrement die Carêmeprenant, à la Courtille tenant au chemin qui conduit à S. Maur. Elle est indiquée rue de Carêmeprenant dans le Terrier du Roi de 1540.

RUE OU RUELLE DES CAVÉES. Voyez ci-après RUE DES MOULINS.

RUE DES PETITS CHAMPS. Elle traverse de la rue Beaubourg dans celle de S. Martin. Il en est fait mention sous ce nom dans l'accord de Philippe le Hardi avec le Chapitre de S. Merri en 1273, vicus de parvis Campis. La Caille s'est trompé en lui donnant le nom de rue Palée, qui ne convient, à ce que je crois, qu'à la rue Cour du More. (Voyez cet article ci-après.)

RUE CHAPON. Elle aboutit à la rue Transnonain & à celle du Temple. On l'appeloit anciennement Vicus Roberti Begonis, & Beguonis sive Caponis, comme on le peut voir dans les Terriers de S. Martin de 1293 & de 1300. Gom-

<sup>(</sup>h) Arch. de S. Merri.
(i) Manuscrit de la Biblio
B.

boust & Bullet, sur leurs plans, la prolongent mal-à-propos jusqu'à la rue S. Martin; car la rue du Cimetière S. Nicolas, qui en est la continuation, existoit sous ce nom dès 1220. L'Auteur du Supplément des Antiquités de Paris de du Breul (k) a voulu, de son autorité privée, ennoblir le nom de cette rue; il l'appelle rue du Coq. Dès 1313, elle étoit connue sous celui qu'elle porte aujourd'hui.

LES RELIGIEUSES CARMELITES. Ces Religieuses, comme je le remarquerai à l'article de leur Monastère (Quartier XVII) furent établies à Paris, en 1604, au Fauxbourg S. Jacques. La jeune Reine Anne d'Autriche, qui protégeoit cet Ordre institué en Espagne, & qui en desiroit l'agrandissement, les fit autoriser à sormer un second établissement en cette Capitale. Elles se logèrent d'abord dans une maison, rue Chapon, où elles furent établies le 8 Septembre 1617; mais, comme ce lieu n'étoit ni commode, ni affez fpacieux pour une Communauté, elles jettèrent les veux sur un Hôtel voisin, qui appartenoit à l'Evêque & au Chapitre de Châlons; &, dès le 24 Janvier 1618, ils donnèrent leur consentement pour cette acquistion. Sauval (1) dit qu'en 1617 Claude Thiard, Evêque & Comte de Châlons, le vendit à ces Religieuses; &, dans un autre endroit (m), que ce fut en 1621 que Cosme Clausse s'en défit en leur faveur. Ce récit n'est pas exact. 1° On ne trouve point Claude Thiard dans la liste des Evêques de Châlons.

<sup>(</sup>k) Pages 52 & 81. (m) Ibid. p. 108. (1) Tom. 2, p. 78.

Quartier S. Martin-des-Champs. 1 Le 2° Ce fut en 1619 que Cosme Clausse de Marchaumont, qui remplissoit cette dignité, le vendit aux Carmelites. Le contrat est du 6 Août de la même année: il sut ratissé le 6 Septembre suivant par l'Archevêque de Rheims, & approuvé par Lettres-Patentes du 23 Janvier 1621, enregistrées le 16 Mars suivant. Ces Religieuses y sont appelées Prieure & Couvens de la Ste Mère de Dieu, Ordre de N. D. du Mont-Carmel.

Les Carmelites prirent possession de cet Hôtel, au mois d'Octobre 1619: aidées des libéralités de Madame la Duchesse Donairière d'Orléans-Longueville, de M. le Duc son fils, & de plusieurs autres personnes, elles firent construire les lieux réguliers & une Chapelle qui fut dédiée en 1625. Elles se sont même trouvées, par leur sage économie, en état d'augmenter considérablement leur terrein, qui occupe un grand espace entre les rues Chapon & de Montmorenci. Le Roi, par ses Lettres-Patentes du mois d'Avril 1688, amortit toutes ces acquisitions, & mit le dernier sceau de l'autorité à cet établissement. Sur le consentement de M. l'Archevêque du 15 Juin, & sur l'avis du Lieutenant de Police & du Prevôt des Marchands & Echevins des 15 & 28 Juillet, ces Lettres furent enregistrées le 17 Août de la même année. Comme on y lit que le Roi amortit la moisie de la maison. acquise par les Carmelites des Religieuses de l'Incarnation comprise dans leur Couvent & enclos, on en pourroit peut-être inférer qu'il y avoit en cet endroit un Couvent de l'Incarnation, & l'on se tromperoit. Il s'agit de la première habitation de ces Religieuses, rue Chapon, dans une maison qui appartenoit aux Carmelites de la rue S. Jacques, dont le Monastère est sous le titre de l'Incarnation:

### 2 Recherches sur Paris.

L'Hôtel de Châlons, dont j'ai parlé au commencement de cet article, appartenoir, au XII<sup>e</sup> siécle, aux Archevêques de Rheims; il sut ensuite aliéné, & racheté par eux en 1266. Les Evêques de Châlons l'acquirent au commencement du siécle suivant.

Rue de la Corroyerie. Elle aboutit à la rue Beaubourg & à celle de S. Martin. C'est peutêtre cette rue que Guillot nomme Lingarière: la marche du Poete donne lieu de le penser. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au XIIIe siécle on l'appeloit rue de la Platrière. Cependant le Cenfier de S. Martin-des-Champs de 1300, indique d'abord vicus Plastraria, & quelques lignes après, vicus Correarii, ce qui dénote deux rues différentes. Quoi qu'il en soit, on la nommoit rue de la Plâtrière (n) en 1313 & en 1482. Elle est indiquée sous ce nom sur le plan de Dheulland, & fous celui de la Plastaye dans la Liste du XVº siécle. Sauval (0), & ceux qui l'ont suivi, se sont trompés, lorsqu'ils ont dit qu'en 1300 elle s'appeloit rue de la Baudraërie, & depuis Baudroirie: ils ont confondu cette rue avec celle du Poirier, ainsi nommée alors, ou avec la rue Maubué, à laquelle on a quelquesois donné ce nom par extension. Ils ont été peut-être induits en erreur par un cul-de-sac qui subsiste encore dans cette rue, & qu'on appelle cul-de-sac Baudroirie. Elle avoit deja pris le nom de Conroirie en 1500, quoique Sauval lui donne une origine plus moderne d'un fiécle. Sur les

<sup>(</sup>n) Chamb. des Comptes, (o) Tom. 1, p. 127, — Ta-Registre Noser. blettes Paris, p. 34.

Quartier S. Martin-des-Champs. 13 plans de Gomboust, de Bullet & autres, elle est indiquée sous le nom de Courroyerie, & mal-à-propos sous celui de Courrerie dans les Tables de la Caille & de Valleyre. Corrozet indique, dans ce Quartier, une rue de la Bloquerie, qui pourroit être celle-ci; mais je n'ai vu aucuns Titres qui en fassent mention sous ce dernier nom.

Rue Cour-Au-VILLAIN, & par corruption Courtauvillain, aujourd'hui rue de Montmorenci dont elle fait la continuation. Elle avoit un bout dans la rue du Temple, & l'autre au coin des rues Transnonain & Beaubourg. Sauval (p) & ses Copistes se sont trompés; ils ont consondu cette rue avec celle qu'on appelle Cour du More, & qu'on nommoit alors rue de la fausse Poterne, & non de la fausse Poterie, comme ils le disent. On trouve, dans les Archives de S. Martin-des-Champs, plusieurs Titres qui sont mention de la rue ou ruelle au Villain en 1328, 1329, &c. & de la Cour-au-Villain en 1363 & depuis; la Caille écrit Courtauvillain ou Auvillain.

RUE COUR DU MORE. Elle traverse de la rue Beaubourg dans celle de S. Martin. Cette rue doit, comme la précédente, son nom à une Cour qu'on aura prolongée & percée pour en faire une rue. On l'appeloit, suivant le Rôle de 1313, rue Jehan Palée, & ensuite rue Palée. Elle est encore désignée sous ce nom dans une déclaration des Religieuses de Montmartre du 3 Juillet 1551. Cependant, dès le commencement du XIV siècle, la

<sup>(</sup>p) Tom. 1, p. 119.

Recherches sur Paris.

proximité de l'Eglise de saint Julien, à laquelle elle est contigue, lui avoit fait donner le nom de ruelle ou rue S. Julien, sous lequel elle est indiquée dans le Compte des confiscations de 1421, & dans Corrozet. J'ai dit, à l'article précédent, qu'on l'avoit aussi nommée rue de la Poterne & de la fausse Poterne, parce qu'elle aboutissoit dans la rue Beaubourg. à peu de distance de la Poterne ou fausse Porte de Nicolas Huidelon. Depuis on lui a donné le nom de Cour du More & de rue du More qu'elle portoit dès 1606, suivant plusieurs Titres des Archives de S. Merri. On la trouve aussi, en 1640, indiquée Cour au More, dite des Anglois. Ne seroit-ce point cette dernière dénomination qui auroit fait donner le nom de cul-de-sac des Anglois au cul-de-sac Bertaut, comme je l'ai remarqué ci-dessus. (Voyez rue Beaubourg, p. 3). C'est sans aucun fondement, à ce que je crois, qu'on a gravé fur les plans de Gomboust, de Jouvin & de Bullet, Cour des Morts, & que l'Abbé Lebeuf (q) a suivi cette étymologie.

RUE DE LA CROIX. Elle aboutit d'un côté à la rue Phélipeaux, & de l'autre au coin des rues neuve S. Laurent & du Verdbois. Par une erreur de Copiste, elle est nommée de la Creux dans la liste du XV° siècle. Ce nom lui vient d'un canton de la Courtille-S. Martin hors les murs, qui s'appeloit la Croix neuve en 1546; &, dans le Terrier de cette année, cette rue est indiquée sous le nom de rue de la Croix neuve. La dénomination de ce canton, suivant toute apparence, étolt

<sup>(</sup>q) Tom. 1, p. 267.

Quartier S. Martin-des-Champs. 15 due à une Croix qu'on y avoit élevée ou rétablie depuis peu. C'étoit un usage ordinaire de placer des Croix à la sortie des Villes, à l'entrée des principaux chemins, & dans les garresours.

RUE DES ÉTUVES. Elle traverse de la rue S. Martin à la rue Beaubourg. Ce nom lui vient des étuves aux Femmes, situées dans la rue Beaubourg, au coin de celle-ci. Elles avoient pour enseigne le Lion d'argent. Il en est fait mention dans des Lettres de Philippe le Bel en 1313, & dans la Queulette de la même année. Il est même certain qu'elles existoient avant ce temps-là, puisque Guillot énonce cette rue sous ce nom, & elles subsistoient encore en 1578. On l'a quelque-fois appelée rue des vieilles Etuves. Au milieu du XIII siècle, on la nommoit rue Geoffroi des Bains, vicus Gauffridi ou Godefridi de Balneolis sire slupharum (r). Sauval l'a consondue avec celle du même nom, qui donne dans la rue S. Honoré.

On trouve, dans cette rue, une petite maison vieille & sans apparence, où se voit au-dessus de la porte un marbre noir avec cette Inscription:

Dieu tient le cœur des Rois en ses mains de clémence, Soit Chrétien, soit Payen, leur pouvoir vient d'en-haut, Et nul mortel ne peut, (c'est un faire le faut) Dispenser leurs Sujets du joug d'obéissance.

Une tradition populaire veut que cette maison ait été bâtie par un Architecte d'Henri IV, cu qu'elle lui ait appartenu. Si cette opinion a quelque son-

<sup>(</sup>r) Arch. de S. Martin-des-Champs.

dement, on peut assurer que la maison fait moitis d'honneur au goût & aux talens de l'Architecte, que l'Inscription n'en fait au cœur & à la façon de penser du Citoyen.

RUE DES FONTAINES. Elle donne d'un bout dans la rue du Temple, & de l'autre dans celle de la Croix. Dès le commencement du XV° fiécle, elle étoit connue sous ce nom, qu'elle a toujours conservé depuis. La Caille & autres l'appellent rue des Madelonettes, à cause du Couvent dont je vais parler: il n'y a que le bas peuple qui se serve de cette expression.

LES FILLES DE LA MAGDELEINE. Elles doivent leur Institution à la piété d'un Marchand de Vin, nommé Robert Montri, & leur établissement aux libéralités de Mme la Marquise de Maignelai. sœur du Cardinal de Gondi. Deux Filles engagées dans le libertinage & réduites à la misère, témoignèrent au sieur Montri le desir sincère qu'elles avoient de changer de conduite. Touché de leur état & de leur repentir, il les retira chez lui, & forma dès-lors le projet d'assurer une retraite à celles qui voudroient suivre leur exemple. Après une courte épreuve, il les plaça près de la Porte S. Honoré: mais la D<sup>me</sup> Chaillou, qui s'en étoit chargée, s'en étant bientôt désistée, le sieur Montri les plaça dans sa propre maison le 21 Juillet 1618, & en prit une autre à loyer pour lui; elle étoit située près de la Croix rouge. Quelques autres Filles se joignirent aux deux premières: on leur accorda la permission d'avoir une Chapelle qui fut bénite, & dans laquelle on dit la première Messe le 25 Août de la même année. Les progrès rapides

Quartier S. Martin-des-Champs. rapides de cet établissement en présageoient le succès, & annonçoient la nécessité de lui procurer les ressources & la stabilité. M. Dupont, Curé de S. Nicolas-des-Champs, le P. Athanase Molé. Capucin, & M. Dufresne, Officier aux Gardes, entrèrent dans les vues chatitables de l'Inftituteur. Ils voyoient que le nombre des Pénitentes augmentoit, elles sentoient elles-mêmes le danger des occasions auquel elles se trouvoient exposées. par la liberté qu'elles avoient de fortir, elles demandèrent la clôture & l'obtinrent. Madame de Maignelai voulut coopérer à leur établissement. & se déclara leur Fondatrice. Elle acheta, le 16 Juillet 1620, la maison que ces Religieuses occupent rue des Fontaines, & joignit à ses premiers bienfaits un legs assez considérable pour le temps, que les besoins toujours renaissants d'une Communauté nombreuse rendent bien insuffisants aujourd'hui.

Les Filles de la Magdeleine entrèrent dans cette nouvelle maison le 29 Octobre de la même année. Louis XIII, informé des avantages qu'on retitoit de cet établissement, & des moyens qui manquoient pour le soutenir, leur assigna 3000 liv. à prendre, chaque année, sur la Recette générale de Paris, par son Brevet du mois de Mai 1625, enregistré au Bureau des Finances le 11 Février 1626.

Comme les établissements de cette nature ne peuvent se maintenir que par la sagesse de la conduite & la prudence de l'administration spirituelle & temporelle, on jugea qu'il n'étoit pas convenable de la confier à des personnes sans expérience, qui avoient vécu dans le desordre & dans la licence, & dont la ferveur & le repentir ne pouvoient suppléer les talents nécessaires pour soutenir cet Institut. On choisit les Religieuses de la

Visitation de Ste Marie pour gouverner cette Maifon: M. de Gondi approuva ce choix le 13 Juillet 1629, & mit à la tête de cette Communauté qua-

tre Religieuses le 20 du même mois.

On n'a point oublié dans cette Maison le zèle & le succès avec lesquels elles l'ont administrée pendant plus de 40 ans, & celles qui leur ont succédé les seroient encore regretter, si elles n'avoient pas été remplacées par les Religienses de N. D. de Charité qui la gouvernent aujourd'hui.

Cet Institut sut approuvé par une Bulle d'Urbain VIII, du 15 Décembre 1631, & confirmé par des Lettres-Patentes du 16 Novembre 1634, enregistrées au Parlement le 30 Août 1640, à la Chambre des Comptes le 24 Mars 1662, & au Bureau des Finances le 29 Mars 1678. Pour affermir encore plus cet établissement, les Religieuses de la Visitation firent dresser, en 1637, des Constitutions que M. de Gondi approuva le 7 Juillet 1640.

Les Religieuses de la Visitation ayant desiré d'être déchargées de l'administration de cette Maison. en 1671, on leur substitua des Bénédictines de l'Abbaye de Bival en Normandie, qui, cinq ans après, (le 31 Mars 1677 ) furent remplacées par des Ursulines de la Maison de Ste Avoie, lesquelles s'en retirèrent, le 18 Juillet 1707, pour céder la place aux Ursulines de S. Denys: celles-ci en sortirent le 24 Août 1710; on leur substitua les Hospitalières de la Miséricorde de Jésus, qui n'y sont restées que jusqu'au 2 Mai 1720. Ces changements successifs ne vinrent que du dégoût des différentes Religieuses auxquelles on avoit confié la direction de cette Maison. Elles éprouvèrent que les vertus du Cloître ne sufficent pas pour conduire une Communauté de l'espèce de celle-ci : il faut des talents particuliers, savoir allier à propos la douceur & la sévérité, la conQuartier S. Martin-des-Champs. 13 descendance & la fermeté, rappeler la raison égatée, adoucir des esprits aigris par l'humeur, & irrités de la contrainte & de l'humiliation de leur état, leur inspirer l'amour de la vertu & les consoler par l'espérance. Ces avantages étoient réservés aux Religieuses de S. Michel, dont je parlerai à l'article de la rue des Postes (Quartier XVII), & qui, de-

puis 1720, gouvernent cette Maison d'une manière

digne d'éloges.

Cette Communauté est distribuée en trois classes différentes. La première, sous le titre de la Magdeleine, est composée de celles dont la ferveur & la piété ont été reconnues, après plusieurs épreuves, assez solides pour qu'elles puissent être admises à faire des vœux. Dans la seconde, sous le nom de la Congrégation de S'e Marthe, sont celles qui sont revenues de leurs égarements, mais dont la vocation n'est pas assez décidée pour qu'on puisse les admettre dans la première, ou qui ne peuvent y entrer à cause des engagements qu'elles ont contractés dans le fiécle. Enfin la troisième est composée des personnes qui, sous un habit uniforme & une coeffe de taffetas noir, conservent encore le souvenir du monde, l'espoir d'y rentrer, le tumulte des passions & les caractères de l'indépendance ou d'une pénitence involontaire.

L'Eglise de ce Couvent est sous l'invocation de la S<sup>te</sup> Vierge: elle sut bâtie en 1680, & dédiée le 2 Septembre 1685. On y a construit, en 1647, & non en 1616, comme le dit Sauval, une Chapelle semblable à celle de Notre-Dame de Lorette, & sous le même titre. Elle sut bâtie par les ordres de M. de Fieubet, Trésorier de l'Epargne, & de D<sup>me</sup> Claude Ardier, sa veuve, pour satis-

<sup>(</sup>s) Tom. 1, pag. 595.

faire à la dernière volonté de D<sup>116</sup> Marguerite de Fieubet, leur fille, morte à l'âge de seize ans, le 11 Novembre 1646. Elle avoit deux fois visité la Chapelle de N. D. à Lorette, & témoigné le desir ardent qu'elle avoit d'en faire bâtir une semblable. La première Messe, à laquelle la Reine Anne d'Autriche assista, sut célébrée dans cette Chapelle le 22 Mars 1648.

RUE FRÉPILLON. Elle fait la continuation de la rue de la Croix, & aboutit au cul-de-sac de Rome & à la rue au Maire. Elle doit son nom à celui d'une samille, qui demeuroit dans cette rue au XIII<sup>e</sup> siècle. Dans un acte de 1269, elle est nommée vicus Ferpillonis; rue Ferpillon en 1282; vicus Ferpillionis dans le Terrier de S. Martin-des-Champs de 1300. Depuis ce temps, ce nom a été altéré par le peuple ou par les Copistes, & s'on a écrit Ferpeillon, Serpillon, Frépillon, Fripilon, &c.

RUE GEOFFROI-L'ANGEVIN. Elle traverse de la rue Beaubourg à celle de S<sup>®</sup> Avoie. Dès le milieu du XIII<sup>°</sup> siécle, elle portoit ce nom, & l'a toujours conservé depuis, à quelques variations près, que l'usage avoit introduites dans l'orthographe ou dans la prononciation. Ainsi, on la trouve écrite Géstoi Langevin en 1278 & 1287, & Giéstoi l'Angevin dans Guillot. Sauval (f) & l'Auteur des Tablettes Paristennes se sont trompés, en disant qu'en 1273 elle s'appelloit vicus sine capite, qui vocatur cul-de-pet; en 1389, une ruelle sans bout nommée cul-de-pet; en 1389, une ruelle sans bout nommée cul-de-pet; en 1389, une ruelle sans l'accord de 1273, cette rue est énoncée, Item totum vicum

<sup>(</sup>f) Tom. 1, pag. 138.

Quartier S. Martin-des-Champs.

GAUFRIDI LANGEVIN sicut se comportat ab utraque parte cum quadam ruella sine capite, que vocatur Cul-de-pet. Ces termes prouvent clairement qu'ils ont confondu la rue & la ruelle, & qu'ils ont pris pour la rue Geoffroi l'Angevin le cul-de-sac qu'on y trouvoit, & qui a subsisté très-long-temps. La maison qui le terminoit, avoit sa sortie dans le cul-de-sac le grand, aujourd'hui mal-à-propos nommé cul-de-sac Bertaut, comme je l'ai dit cidessus, & c'est la seconde erreur des deux Auteurs que je viens de citer. Ce cul-de-sac n'avoit point de nom dans le XV fiécle; &, dans le suivant, il étoit désigné par l'enseigne de la maison devant laquelle il étoit situé. C'est pourquoi, immédiatement après la rue Geoffroi-l'Angevin, Corrozet indique une ruelle devant le petit Paon : elle ne subsiste plus aujourd'hui.

Rue des Gravilliers. Elle donne d'un bout dans la rue Transnonain, & de l'autre dans celle du Temple. Son véritable nom est rue Gravelier ou du Gravelier, vicus Gravelarii, qu'elle portoit en 1250 (t): on l'a depuis appelée rue des Graveliers. Elle conservoit ce nom jusqu'à la rue S. Martin, comme on peut le voir sur les plans de Dheulland, de Gomboust & de Bullet. C'est par erreur que, dans le procès-verbal de 1636. elle est nommée des grands Villiers.

RUE JEAN ROBERT. Elle fait la continuation de la rue des Gravilliers dont elle portoit le nom, ainsi que je viens de le dire, & aboutit à la rue S. Martin; celui qu'elle porte actuellement, ne lui a été donné qu'au commencement de ce siécle.

<sup>(1)</sup> Cart. S. Martini.

RUE GRENIER S. LAZARE. Elle commence à la rue S. Martin, & aboutit au coin des rues Transnonain & Beaubourg, vis-à vis la rue Michel-leComte. L'usage des siècles passés l'a fait appeler
rue Grenier S. Ladre: c'est ainsi qu'alors on nommoit S. Lazare. Le premier nom a été altéré; car
anciennement on disoit Garnier S. Lazare, vicus
Garneri de sancto Lazaro. C'étoit celui d'une famille connue à la fin du XII<sup>e</sup> siècle, & la rue qui
le porte, étoit déja habitée au milieu du suivant.
Au coin de cette rue, & un peu en-deça,
étoit la Porte S. Martin de l'enceinte de Philippe Auguste.

RUE NEUVE S. LAURENT. Elle aboutit à la rue du Temple & au coin de celles de la Croix & du Pont-aux-Biches. On l'a ouverte sur la culture de S. Martin, & elle étoit connue dès le commencement du XV° siècle sous ce nom, qu'elle a toujours conservé depuis. Dans un Terrier de 1546, elle est appelée rue neuve S. Laurent, dite du Vertbois.

RUE DU FAUXBOURG S. LAURENT. Elle fait la continuation du Fauxbourg S. Martin depuis la grille & le nouvel égoût, jusqu'au chemin qui conduit au Village de la Chapelle. Sur quelques plans, on trouve l'extrémité de ce Fauxbourg désignée sous le nom de Fauxbourg de Gloire.

L'ÉGLISE S. LAURENT. Grégoire de Tours est, à ce que je crois, le premier de nos Historiens qui fasse mention de cette Basilique. Son témoignage en annonce l'antiquité; mais on ne sait ni par qui, ni dans quel temps elle a été bâtie, ni

Ouartier S. Martin-des-Champs. même fi elle a toujours existé dans l'endroit où nous la voyons aujourd'hui. Cet Auteur dit (u) que, du temps de Clotaire, S. Domnole, depuis Évêque du Mans, étoit Abbé du Monastère de S. Laurent; &, dans un autre endroit (x), que l'inondation de l'année 583 fut si considérable, qu'il arriva de fréquents naufrages entre la Ville & l'Eglise de S. Laurent. Que ces passages soient véritablement de Grégoire de Tours, ou qu'ils aient été ajoutés à son Histoire dans un temps postérieur, on en pourra toujours conclure avec certitude, que la Basilique de S. Laurent existoit au commencement du VI° siècle. Car ce sut en 543 que mourut S. Innocent, Evêque du Mans, auquel l'Abbé Domnole succéda. Je ne sais sur quel fondement Dom Duplessis (y) & l'Auteur du Calendrier Historique ont avancé, l'un que vers l'an 560 Domnole étoit Abbé de S. Laurent, l'autre qu'il fut tiré de ce Monastère en 566, pour être Evêque du Mans. On ne doute point qu'il ne soit mort le 1 Décembre 581; ce qui feroit à peu-près les 22 années d'Episcopat que lui donne Grégoire de Tours. Mais cet Historien n'a pas fait attention à l'erreur qui devoit naturellement se trouver dans cette supputation, puisque Domnole a été le successeur immédiat de S. Innocent, mort en 543; que le Siége Episcopal du Mans n'a pu rester vacant pendant 17 ans, & qu'ainsi son Episcopat a duré environ 36 ans, & non pas 22, comme le dit Grégoire de Tours, ni 46, comme l'avance l'Auteur anonyme de sa Vie, rapportée par Surius

<sup>(</sup>u) Lib. 6, cap. 9. (x) Ibid. cap. 25.

<sup>(</sup>y) Nouv. Ann. de Paris, p. 62. — Cal. Hift. p. 297.

au 16 Mai & par les Bollandistes (7). Je dois encore remarquer que quelques Auteurs dont le nom est célèbre dans la République des Lettres, ont pensé que le Chapitre où Grégoire de Tours a parlé de la Basilique de S. Laurent, a été ajouté après coup à ses Ouvrages, Cette opinion, adoptée par le P, le Cointe & le P. Papebroch (a), a été attaquée & réfutée par Dom Thierri Ruinart (b), Dom Mabillon, M. le Courvoisier & le P. Bondonnet. Je ne dois pas non-plus négliger de dire qu'Adrien de Valois (c) & Dom Duplessis ont inféré de ces passages, que l'Eglise de S. Laurent étoit située au midi de la Cité. Ils se sont fondés sans doute sur la distance qui se trouve entre la Ville & S. Laurent. Si l'Eglise de S. Laurent, disent-ils, eût été la même que celle qui subsiste aujourd'hui, il y avoit déja plusieurs endroits remarquables qu'on eût pu citer par préférence; ils imaginent de plus que cette distance étoit trop grande, pour supposer que tout le terrein intermédiaire ent pu être inondé au point d'occasionper des naufrages; d'où ils concluent qu'il est plus vraisemblable de croire que l'Abbaye de S. Laurent étoit située au midi. D'après cette supposition, quelque hazardée qu'elle me paroisse, Dom Duplessis ne craint pas d'avancer que cette Eglise de S. Laurent, étant Abbatiale, ne pouvoit être autre que celle de S. Séverin d'aujourd'hui, qui,

<sup>(2)</sup> Boll. & Papebroch. Mai, 3t tom. p. 604, N° 6. (a) Le Cointe, Ann. 545, N° 49. Papebroch, supra. (b) Ruinart, Not. ad Greg.

<sup>(¢)</sup> Val. de Basil. reg. cap. 3, pag. 21, & Defens. Not Gall, pag. 162 & 163. — Nouv. Ann. de Paris, pag. 53. — Mercure de France, Janvier 1749, pag. 15.

Quartier S. Martin-des-Champs. 25 dans un Diplôme d'Henri I, étoit défignée avec trois autres dont quelques-unes avoient été Abbatiales.

Je puis objecter à ce système, 1° Que le sol de Paris n'étoit pas alors à beaucoup près aussi élevé qu'il l'est aujourd'hui; que, malgré cette élévation successive, la Seine, dans ses débordements, a souvent inondé les marais au milieu desquels l'Eglise de S. Laurent est située; que, dans ces temps reculés, il n'y avoit ni fossés qui pussent absorber une partie des eaux, ni quais pour rétrécir le lit de la rivière, & que par conséquent il n'y avoit nulle impossibilité que le terrein qui se trouve au-delà des Portes S. Martin & S. Denys, pût être facilement inondé. 2° Que, lorsque Grégoire de Tours parle de la Basilique de S. Laurent, il ne dit point que les eaux allassent jusque-là, il l'indique seulement comme un des endroits les plus remarquables du Fauxbourg. Si, dès ce temps, il y avoit une enceinte au nord, comme il n'est guère possible d'en douter, cet Historien ne pouvoit pas citer les Monuments compris dans cette enceinte, parce qu'ils étoient en quelque manière à l'abri de l'inondation, ou en état d'y résister plus long-temps que de simples maisonnettes, telles qu'étoient alors celles des Fauxbourgs. 3° Que le terme de naufrage dont se sert Grégoire de Tours ne doit pas se prendre à la lettre, mais dans un sens plus étendu, qui comprend le renversement des jardins, la chûte des murs & des maisons, en un mot toutes les pertes & les calamités qu'occasionnent les inondations, & qui auroient été sûrement beaucoup plus considérables & plus dignes d'être spécifiées, si le Monastère de S. Laurent eût été situé sur le terrein qu'occupe aujourd'hui l'Eglise S. Séverin. 4° Henri I. donne à Imbert, Evêque de Paris, les Eglises de S. Etienne, de S. Julien, de S. Séverin solitaire, & de S. Bache, dont quelques-unes avoient été Abbayes; mais il ne spécifie pas que ce Titre eût été donné à celle de S. Séverin, & je me propose, quand je parlerai de cette Eglise, de faire voir qu'il n'est guère vraissemblable que, sous les régnes de Childebert & de

Clotaire, ce fût celle d'un Monastère.

Enfin, quand on supposeroit, ce qui n'est pas facile à prouver, que le Chapitre IX du 6° Livre de Grégoire de Tours a été ajouté après coup, ou interpolé dans des temps postérieurs, cela ne devroit pas faire présumer que les faits rapportés par l'Auteur fussent contraires à la vérité : celui dont il s'agit, relativement à la Basilique de S. Laurent, se trouve confirmé, pour constater son existence dans le même-temps, par le témoignage de l'Auteur de la Vie de S. Lubin (d), qui rapporte le miracle opéré par les prières de ce Saint, lesquelles furent assez efficaces pour arrêter le progrès d'un incendie. Le feu, dit cet Auteur, qui venoit du eôté de S. Laurent, ayant gagné les maisons qui étoient sur le pont, à parte BASILICE B. LAU-RENTII noctu edax ignis exiliens, &c. Tous nos Historiens s'accordent à dire que cet incendie arriva en 547. Voila donc encore une preuve de l'existence d'une Basilique de S. Laurent au nord de Paris, dans le VI° siécle. Je conviens que les expressions de l'Auteur que je viens de citer, ne fixent pas positivement l'endroit où elle étoit située. Le feu commençoit à brûler les

<sup>(</sup>d) Vita sancti Leob. Coll. Hist. de Fr. tom. 3, p. 431.

Quartier S. Martin-des-Champs. maisons du Pont: Domos pendulas, que per Ponsem constructa erant, exurere capie. Les Historiens dont j'ai parlé ont pu appliquer ces termes au petit Pont, & placer l'Eglise de S. Laurent au midi; mais on peut aussi les appliquer au grand Pont situé au nord. Telle est l'opinion de Dom Bouquet, du P. Dubois, de l'Abbé Lebeuf & autres. Je me détermine à l'adopter par préférence à celle d'Adrien de Valois, & je m'y crois autorisé par un Diplôme de Childebert III (e), par lequel il paroît que le Marché ou Foire de S. Denys avoit été transféré depuis quelque temps à Paris, dans un lieu situé entre les Eglises de S. Laurent & de S. Martin: Clade intercedente de ipso vico sancti Dionysii ipse marcadus fuit emutatus, & ad Parisius Civitate, inter sancti Martini & functi Laurentii Baselicis, ipse marcadus suit sactus, &c. Cette Charte est de l'an 710; elle n'avoit point sans doute échappé aux savantes recherches d'Adrien de Valois, puisque lui-même, après avoir avancé que l'Eglise de S. Laurent étoit située au midi, convient (f) que, dès l'an 650, il y avoit au nord une Basilique sous le même nom. Ces autorités ne permettent pas de douter de l'existence de cette Eglise au nord sous les Rois de la première Race, mais on n'en peut pas conclure qu'elle fût fituée au même lieu où nous la voyons aujourd'hui. L'Historien de l'Eglise de Paris (g) est néanmoins de ce sentiment, qui a été adopté depuis par d'autres Auteurs. Il est pourtant assez

probable que la fituation primitive de ce Monastère

<sup>(</sup>e) Mabill. de re Diplom. (f) Val.deff. Not. Gall. p. 164. libr. 6, num. 28. (g) Hift. Eccl. Par. t. 1, p. 78.

étoit au lieu qu'occupent présentement MM. de la Congrégation de S. Lazare. Du Breul (h), le Commissaire Lamarre & l'Abbé Lebeuf ont embrassé cette opinion, qui paroît la plus vraisemblable. Pour s'en convaincre, j'observerai que le chemin qui conduit actuellement en ligne directe de S. Martin à S. Laurent, n'existoit pas alors; un peu au-dessus de S. Martin, il se réunissoit à la grande chaussée qui conduisoit à S. Denys, & il est naturel de penser que le Fondateur de l'Abbaye de S. Laurent l'aura plutôt fait bâtir le long d'un chemin public très-fréquenté, que dans un marais situé vis-à-vis, dont le terrein étoit souvent impraticable par la nature & la position du fol, & par l'exhaussement de la chaussée. Mais, comme dans les premiers fiécles de notre Monarchie l'usage d'enterrer les morts dans les Eglises ne s'étoit pas encore introduit, il y a lieu de croire que le cimetière & la Chapelle qu'on y voyoit, pouvoient être au même lieu qu'occupe aujourd'hui l'Eglise de S. Laurent. M. Piganiol & son dernier Editeur (i) disent qu'il y a environ 40 ou 45 ans, dans le temps que Nicolas Gobillon étoit Curé de cette Eglise, qu'on y déterra plusieurs cercueils de plâtre, dans lesquels on trouva des espèces de Moines habillés de noir. Pour parler plus exactement, il falloit dire qu'il y avoit environ 80 ans qu'en creusant la terre, entre l'Eglise & le cimetière, on découvrit des Tombeaux antiques de pierre & de plâtre, dans lesquels on trouva des corps.

<sup>(</sup>h) Du Breul, p. 866. — fuivant. — Sauval, tom. 1.
Traité de la Pol. tom. 1, p. 75. p. 363.
— Lebeuf, tom. 2, p. 474 & (i) Tom. 4, p. 63.

Quartier S. Martin-des-Champs. 29 dont les vêtements noirs parurent semblables à ceux des Moines. Cette découverte appuie l'opinion que j'ai suivie, & ne prouve point, comme l'a pensé le P. Dubois (k), que l'Eglise de S. Laurent ait toujours été située dans le même endroit où nous la voyons actuellement. J'ajouterai encore que les Auteurs dont j'ai cité le témoignage, ont remarqué avec raison que le Prieuré de S. Lazare a été, & se trouve même encore, chargé envers le Chapitre de Notre-Dame de certaines redevances dont l'Abbaye de S. Laurent étoit tenue, & auxquelles il ne seroit pas assujetti si les lieux qu'il occupe, n'étoient pas l'ancien territoire de cette Abbaye.

Ce Monastère éprouva vraisemblablement toute la fureur des Normans : il étoit exposé à leurs incursions, & hors d'état de leur résister. Il n'en restoit presque pas de vestiges à la fin du IXe siécle & les Religieux qui l'avoient quitté n'existoient plus, ou manquoient des moyens nécessaires pour le rétablir. Nos Annales n'en font plus mention qu'au XII siécle. Il paroît par des Lettres de Thibaud, Evêque de Paris, de l'an 1149, que l'Eglise de S. Laurent appartenoit au Prieuré de S. Martin-des-Champs (1), & l'Abbé Lebeuf (m) insinue que ce pouvoit être un don de cet Evêque, qui avoit été Prieur de ce Monastère. A l'égard du temps où cette Eglise a commencé à devenir paroissiale, il ne me paroît pas facile d'en fixer la véritable époque. Du Breul la place sous le règne de Philippe - Auguste, lorsque ce Prince ordonna de faire une nouvelle enceinte, qui fut

<sup>(</sup>k) Histor. Eccles. Paris (l) Hist. S. Marcini, p. 186. tom. 1, pag. 78. (m) Tom: 2, p. 473.

commencée en 1190, & finie en 1210; Sauval, la Caille, Piganiol & son nouvel Editeur en 1180, sans en indiquer la preuve. Un Auteur moderne ne l'indique comme paroisse qu'en 1623; ce qui est assurément une faute d'impression, à moins qu'il n'ait confondu l'érection en paroisse & la réédification du portail & de partie de cette Eglise, qui fut faite en 1622 ou 1623. On ne peut guère nier que cette Eglise n'ait été baptismale dans des temps plus reculés, & antérieurs à la clôture de Philippe-Auguste : la distance entre cette Eglise & la Ville, & le nombre considérable d'Habitants qui demeuroient sur l'étendue de son territoire, ne permettent pas d'en douter. Ce fut cette multitude de Citoyens, dont le nombre augmentoit tous les jours, qui donna lieu à l'érection des Cures. Le Concile de Paris, tenu en 829 (n), défend (Chapitre 49) aux Ecclésiastiques de posséder deux Cures en même temps; & celui de 847 (o) ordonne aux Evêques d'ériger, dans les Villes & dans les Fauxbourgs, des Titres-Cardinaux, c'est-à-dire, des Paroisses, & d'y préposer des Prêtres: c'est de-là que les Evêques ont introduit l'usage de se faire assister à l'Autel les jours de Noël, de Pâque & de l'Assomption par ces Prêtres-Cardinaux, & qu'à la tête de leur Chapitre ils alloient célébrer la Fête patronale dans leurs Eglises. Le Prieur de S. Martin-des-Champs (p) & le Curé de S. Lau-rent sont nommés parmi ces Prêtres-Cardinaux, & le Chapitre de Notre-Dame est encore dans l'usage d'envoyer, le 10 Août, Fête de S. Laurent, fix Bénéficiers chanter la grand-Messe dans cette

<sup>(</sup>n) Hiftor. Eccles. Paris. (p) Past. A. libr. 19. Cart. tom. 1, p. 346.
(o) Ibid. pag. 397. Reg. core 5526.

Quartier S. Martin-des-Champs. 3 P. Eglise. C'étoit une marque de la supériorité de l'Eglise-mère sur ces Paroisses, & de leur dépendance de la Cathédrale. C'est sans doute à ce Titre que Thibaud, Evêque de Paris, en disposa en saveur de S. Martin-des-Champs, dont le Prieur nomme à la Cure. Cette Eglise sut entièrement rebâtie au XV° siècle, & dédiée le 19 Juin 1429; on l'augmenta en 1548; elle sut reconstruite en grande partie en 1595; ensin, en 1622, l'on y sit des réparations considérables, & on la décora du Portail qu'on voit aujourd'hui.

L'Hôpital du Saint Nom de Jésus. Il fut fondé, par contrat du 29 Octobre 1653, par une personne de piété qui, par une modestie bien rare, mais expressément prescrite par l'Evangile (q), ne voulut être connue que de Dieu & de M. Vincent de Paul qu'elle chargea de cet établissement. Il étoit destiné pour vingt pauvres Artisans de chaque sexe, que la vieillesse ou les infirmités metroient hors d'état de gagner leur vie. Pour remplir ce dessein, M. Vincent acheta deux maisons, contigues, qu'il fit accommoder convenablement pour ce double asyle: il y sit construire une Chapelle & deux salles à manger, disposées de façon que les Hommes & les Femmes peuvent entendre la même Messe, & la lecture qu'on fait pendant le repas, sans pouvoir se parler ni se voir. Le nombre de ces pauvres a été réduit à 15 Hommes & à 15 Femmes en 1719: il est aujourd'hui porté à 18. Cet établissement, approuvé par M. l'Archevêque le 15 Mars 1654, & confirmé par Lettres-Patentes du mois de Novembre de la même année, est sous la direction de MM. de S. Lazare, & desservi par les

21. 01

<sup>. (4)</sup> S. Marth. Chap. 6, \*. 3.

Recherches sur Paris.

Sœurs de la Charité. Les Priviléges qui lui furent accordes alors, ont été depuis confirmés par d'autres Lettres-Patentes du mois de Décembre 1720, & par celles de surannation du 11 Septembre 1738. On le trouve désigné, dans la Caille, sous le titre d'Hôpital de l'Enjant Jésus. Les Historiens de Paris n'en ont pas sait mention, & d'autres ont imité leur silence.

LE COUVENT DES RÉCOLLETS. Le zèle & la ferveur, qui s'étoient ranimés dans l'Ordre de S. Francois, avoient déja fait naître deux Réformes qui ont été embrassées par les Capucins, & par les Picpus ou Tertiaires. Il s'en forma encore une troisième vers la fin du XVIe siècle, qui donna naissance aux Frères Mineurs de l'étroite Observance de S. Francois, qu'on nomma Récollets. Ce nom vient de celui de Récollection, qui fignifie le recueillement, les réflexions qu'on fait sur soi-même, & l'éloignement de tout ce qui peut nous en distraire. L'étroite Observance des Frères Mineurs avoit commencé en Espagne dès l'an 1484, & étoit passée en Italie en 1525 (r). On voit qu'elle étois connue en France en 1582: elle n'y fut cependant introduite & reçue qu'en 1592, & n'eut un état fixe & légal qu'en 1597. Les Registres de la Ville fixent en cette année l'époque de l'établifsement de cette Résorme à Nevers, où elle avoit pris naissance le 27 Janvier 1592, en verta d'an-Bref de Sixte V. Clément VIII ne se contenta pas d'approuver cette Réforme, & de confirmer les Bulles de Clément VII & de Grégoire XIII qui l'avoient autorisée, il donna encore un Bref, en

<sup>(</sup>r) Histoire des Ordres Monast, tom. 76 pag. 1

LÀĖ

I AL

**3**17

411

523

31

Łar

iż

<u>zi</u>

ħ

'n

ė

13, ;-

1601, par lequel il commandoit aux Archevêques & Evêques de France d'affigner aux PP. Récollets un on deux Couvents dans leurs Dioceses. Henri de Gondi, Evêque de Paris, leur ayant permis, le 4 Avril de la même année, de s'y établir, & Henri IV les ayant pris sous sa protection, ils se placèrent, en 1603, au Fauxbourg S. Laurent, dans une maison que Jacques Cottard, Marchand Tapissier, & Anne Grosselin, sa semme, leur prêterent, & dont ils leur firent ensuite donation. par acte du 14 Décembre de la même année, qui fut confirmé par Lettres-Patentes du 6 Janvier suivant. Ils y firent aussi-tôt construire une petite Eglise, qui fut consacrée le 10 Décembre 1605. Henri IV leur donna, la même année, un champ affez vaste pour augmenter leur jardin. Leurs principaux Bienfaiteurs, après les sieur & dame Cottard, furent le Baron de Thisi & Mme Brulart, son Epouse, M. de Bullion, depuis Surintendant des Finances, M. le Chancelier Séguier, &c. dont les libéralités mirent les Récollets en état d'augmenter leurs bâtiments, & de faire construire une nouvelle Eglise. La Reine Marie de Médicis, qui s'ètoit déclarée Fondatrice de ce Couvent, par ses Lettres du mois de Janvier 1605, posa la première pierre de cette nouvelle Eglise. Elle fut dédiée sous le titre de l'Annonciation de la sainte Vierge, par M. l'Archevêque d'Auch, le 30 Août 1614.

Cet Ordre a rendu & rend encore de grands fervices à la Religion & à l'Etat, par les Prédications & les autres fonctions du faint Ministère. Ce sont ordinairement ces Religieux qu'on envoie dans les Colonies, & qu'on emploie dans les Atmées en qualité d'Aumôniers. L'expérience a

X. Quartier.

Recherches fur Paris.

Sœurs de la Charité. Les Priviléges qui lui furent accordés alors, ont été depuis confirmés par d'autres Lettres-Patentes du mois de Décembre 1720, & par celles de surannation du 11 Septembre 1738. On le trouve désigné, dans la Caille, sous le titre d'Hôpital de l'Enfant Jésus. Les Historiens de Paris n'en ont pas sait mention, & d'autres ont imité leur silence.

LE COUVENT DES RÉCOLLETS. Le zèle & la ferveur, qui s'étoient ranimés dans l'Ordre de S. Frahcois, avoient déja fait naître deux Réformes qui ont été embrassées par les Capucins, & par les Picpus ou Tertiaires. Il s'en forma encore une troisième vers la fin du XVI fiécle, qui donna naissance aux Frères Mineurs de l'étroite Observance de S. François, qu'on nomma Récollets. Ce nom vient de celui de Récollection, qui fignifie le recueillement, les réflexions qu'on fait sur soi-même, & l'éloignement de tout ce qui peut nous en distraire. L'étroite Observance des Frères Mineurs avoit commencé en Espagne dès l'an 1484, & étoit passée en Italie en 1525 (r). On voit qu'elle étois connue en France en 1582: elle n'y fut cependant introduite & reçue qu'en 1592, & n'eut un état fixe & légal qu'en 1597. Les Registres de la Ville fixent en cette année l'époque de l'établifsement de cette Réforme à Nevers, où elle avoit pris naissance le 27 Janvier 1592, en vertu d'un Bref de Sixte V. Clément VIII ne se contenta pas d'approuver cette Réforme, & de confirmer les Bulles de Clément VII & de Grégoire XIII qui l'avoient autorisée, il donna encore un Bref, en

<sup>(</sup>r) Histoire des Ordres Monast. tom. 76 pag. 133.

Quartier S. Martin-des-Champs. 1601, par lequel il commandoit aux Archevêdues & Evêgues de France d'affigner aux PP. Récollets un ou deux Couvents dans leurs Dioceles. Henri de Gondi, Evêque de Paris, leur ayant permis, le 4 Avril de la même année, de s'y établir, & Henri IV les ayant pris sous sa protection, ils se placèrent, en 1603, au Fauxbourg S. Laurent, dans une maison que Jacques Cottard. Marchand Tapissier, & Anne Grosselin, sa semme, leur prêtèrent, & dont ils leur firent ensuite donation, par acte du 14 Décembre de la même année, qui fut confirmé par Lettres-Patentes du 6 Janvier suivant. Ils y firent aussi-tôt construire une petite Eglise, qui fut consacrée le 19 Décembre 1605. Henri IV leur donna, la même année, un champ affez vaste pour augmenter leur jardin. Leurs principaux Bienfaiteurs, après les sieur & dame Cottard, furent le Baron de Thisi & Mme Brulart, son Epouse, M. de Bullion, depuis Surintendant des Finances, M. le Chancelier Séguier, &c. dont les libéralités mirent les Récollets en état d'augmenter leurs bâtiments, & de faire construire une nouvelle Eglise. La Reine Marie de Médicis, qui s'ètoit déclarée Fondatrice de ce Couvent, par ses Lettres du mois de Janvier 1605, posa la première pierre de cette nouvelle Eglise. Elle fut dédiée sous le titre de l'Annonciation de la sainte Vierge, par M. l'Archevêque d'Auch, le 30 Août 1614.

Cet Ordre a rendu & rend encore de grands fervices à la Religion & à l'Etat, par les Prédications & les autres fonctions du faint Ministère. Ce sont ordinairement ces Religieux qu'on envoie dans les Colonies, & qu'on emploie dans les Atmées en qualité d'Aumôniers. L'expérience a

X. Quartier.

Recherches sur Paris.

Sœurs de la Charité. Les Priviléges qui lui furent accordés alors, ont été depuis confirmés par d'autres Lettres-Patentes du mois de Décembre 1720, & par celles de surannation du 11 Septembre 1738. On le trouve désigné, dans la Caille, sous le titre d'Hôpital de l'Enfant Jésus. Les Historiens de Paris n'en ont pas sait mention, & d'autres ont imité leur silence.

LE COUVENT DES RÉCOLLETS. Le zèle & la ferveur, qui s'étoient ranimés dans l'Ordre de S. Francois, avoient déja fait naître deux Réformes qui ont été embrassées par les Capucins, & par les Picpus ou Tertiaires. Il s'en forma encore une troisième vers la fin du XVIe siècle, qui donna naissance aux Frères Mineurs de l'étroite Observance de S. François, qu'on nomma Récollets. Ce nom vient de celui de Récollection, qui fignifie le recueillement, les réflexions qu'on fait sur soi-même, & l'éloignement de tout ce qui peut nous en distraire. L'étroite Observance des Frères Mineurs avoit commencé en Espagne dès l'an 1484, & étoit passée en Italie en 1525 (r). On voit qu'elle étois connue en France en 1582: elle n'y fut cependant introduite & reçue qu'en 1592, & n'eut un état fixe & légal qu'en 1597. Les Registres de la Ville fixent en cette année l'époque de l'établifsement de cette Résorme à Nevers, où elle avoit pris naissance le 27 Janvier 1592, en vertu d'un Bref de Sixte V. Clément VIII ne se contenta pas d'approuver cette Réforme, & de confirmer les Bulles de Clément VII & de Grégoire XIII qui l'avoient autorifée, il donna encore un Bref, en

<sup>(</sup>r) Histoire des Ordres Monast. tom. 76 pag. 133.

Quartier S. Martin-des-Champs. 1601 par lequel il commandoit aux Archevêques & Evêques de France d'affigner aux PP. Récollets un ou deux Couvents dans leurs Dioceses. Henri de Gondi, Evêque de Paris, leur ayant permis, le A Avril de la même année, de s'y établir, & Henri IV les ayant pris sous sa protection, ils se placèrent, en 1603, au Fauxbourg S. Laurent, dans une maison que Jacques Cottard, Marchand Tapissier, & Anne Grosselin, sa semme, leur prêtèrent, & dont ils leur firent ensuite donation, par acte du 14 Décembre de la même année. qui fut confirmé par Lettres-Patentes du 6 Janvier suivant. Ils y firent aussi-tôt construire une petite Eglise, qui fut consacrée le 19 Décembre 1605. Henri IV leur donna, la même année, un champ affez vaste pour augmenter leur jardin. Leurs principaux Bienfaireurs, après les sieur & dame Cortard, furent le Baron de Thisi & Mme Brulart, son Epouse, M. de Bullion, depuis Surintendant des Finances, M. le Chancelier Séguier, &c. dont les libéralités mirent les Récollets en état d'augmenter leurs bâtiments, & de faire construire une nouvelle Eglise. La Reine Marie de Médicis, qui s'ètoit déclarée Fondatrice de ce Couvent, par ses Lettres du mois de Janvier 1605, posa la première pierre de cette nouvelle Eglise. Elle fut dédiée sous le titre de l'Annonciation de la sainte Vierge, par M. l'Archevêque d'Auch, le 30

Cet Ordre a rendu & rend encore de grands fervices à la Religion & à l'Etat, par les Prédications & les autres fonctions du faint Ministère. Ce sont ordinairement ces Religieux qu'on envoie dans les Colonies, & qu'on emploie dans les Atmées en qualité d'Aumôniers. L'expérience a

X. Quartier.

Août 1614.

Recherches sur Paris.

Sœurs de la Charité. Les Priviléges qui lui furent accordés alors, ont été depuis confirmés par d'autres Lettres-Patentes du mois de Décembre 1720, & par celles de surannation du 11 Septembre 1738. On le trouve désigné, dans la Caille, sous le titre d'Hôpital de l'Enfant Jésus. Les Historiens de Paris n'en ont pas sait mention, & d'autres ont imité leur silence.

LE COUVENT DES RÉCOLLETS. Le zèle & la ferveur, qui s'étoient ranimés dans l'Ordre de S. Francois, avoient déja fait naître deux Réformes qui ont été embrassées par les Capucins, & par les Picpus ou Tertiaires. Il s'en forma encore une troisième vers la fin du XVIe siècle, qui donna naissance aux Frères Mineurs de l'étroite Observance de S. Francois, qu'on nomma Récollets. Ce nom vient de celui de Récollection, qui fignifie le recueillement, les réflexions qu'on fait sur soi-même, & l'éloignement de tout ce qui peut nous en distraire. L'étroite Observance des Frères Mineurs avoit commencé en Espagne dès l'an 1484, & étoit passée en Italie en 1525 (r). On voit qu'elle étois connue en France en 1582: elle n'y fut cependant introduite & reçue qu'en 1592, & n'eut un état fixe & légal qu'en 1597. Les Registres de la Ville fixent en cette année l'époque de l'établifsement de cette Résorme à Nevers, où elle avoit pris naissance le 27 Janvier 1592, en vertu d'un Bref de Sixte V. Clément VIII ne se contenta pas d'approuver cette Réforme, & de confirmer les Bulles de Clément VII & de Grégoire XIII qui l'avoient autorisée, il donna encore un Bref, en

<sup>(</sup>r) Histoire des Ordres Monast. tom. 74 pag. 133.

Ouartier S. Martin-des-Champs.

1601 par lequel il commandoit aux Archevêques & Evêques de France d'affigner aux PP. Récollets un ou deux Couvents dans leurs Dioceles. Henri de Gondi, Evêque de Paris, leur ayant permis, le 4 Avril de la même année, de s'y établir, & Henri IV les ayant pris sous sa protection, ils se placèrent, en 1603, au Fauxbourg S. Laurent. dans une maison que Jacques Cottard, Marchand Tapissier, & Anne Grosselin, sa femme, leur prêterent, & dont ils leur firent ensuite donation, par acte du 14 Décembre de la même année. qui fut confirmé par Lettres-Patentes du 6 Janvier suivant. Ils y firent aussi-tôt construire une petite Eglise, qui fut consacrée le 19 Décembre 1605. Henri IV leur donna, la même année, un champ assez vaste pour augmenter leur jardin. Leurs principaux Bienfaireurs, après les sieur & dame Cortard, furent le Baron de Thisi & Mme Brulart, son Epouse, M. de Bullion, depuis Surintendant des Finances, M. le Chancelier Séguier, &c. dont les libéralités mirent les Récollets en état d'augmenter leurs bâtiments, & de faire construire une nouvelle Eglise. La Reine Marie de Médicis, qui s'étoit déclarée Fondatrice de ce Couvent, par ses Lettres du mois de Janvier 1605, posa la première pierre de cette nouvelle Eglise. Elle fut dédiée sous le titre de l'Annopciation de la sainte Vierge, par M. l'Archevêque d'Auch, le 30 Août 1614.

Cet Ordre a rendu & rend encore de grands services à la Religion & à l'Etat, par les Prédications & les autres fonctions du faint Ministère. Ce sont ordinairement ces Religieux qu'on envoie dans les Colonies, & qu'on emploie dans les Atmées en qualité d'Aumôniers. L'expérience a

X. Quartier.

Recherches sur Paris.

Sœurs de la Charité. Les Priviléges qui lui furent accordés alors, ont été depuis confirmés par d'autres Lettres-Patentes du mois de Décembre 1720, & par celles de surannation du 11 Septembre 1738. On le trouve désigné, dans la Caille, sous le titre d'Hôpital de l'Enfant Jésus. Les Historiens de Paris n'en ont pas sait mention, & d'autres ont imité leur silence.

LE COUVENT DES RÉCOLLETS. Le zèle & la ferveur, qui s'étoient ranimés dans l'Ordre de S. François, avoient déja fait naître deux Réformes qui ont été embrassées par les Capucins, & par les Picpus ou Tertiaires. Il s'en forma encore une troisième vers la fin du XVIe siècle, qui donna naissance aux Frères Mineurs de l'étroite Observance de S. François, qu'on nomma Récollets. Ce nom vient de celui de Récollection, qui fignifie le recueillement, les réflexions qu'on fait sur soi-même, & l'éloignement de tout ce qui peut nous en distraire. L'étroite Observance des Frères Mineurs avoit commencé en Espagne dès l'an 1484, & étoit passée en Italie en 1525 (r). On voit qu'elle étois connue en France en 1582: elle n'y fut cependant introduite & reçue qu'en 1592, & n'eut un état fixe & légal qu'en 1597. Les Registres de la Ville fixent en cette année l'époque de l'établifsement de cette Résorme à Nevers, où elle avoit pris naissance le 27 Janvier 1592, en vertu d'un Bref de Sixte V. Clément VIII ne se contenta pas d'approuver cette Réforme, & de confirmer les Bulles de Clément VII & de Grégoire XIII qui l'avoient autorisée, il donna encore un Bref, en

<sup>(</sup>r) Histoire des Ordres Monast. tom. 76 pag. 133.

Quartier S. Martin-des-Champs.

1601 par lequel il commandoit aux Archevêques & Evêques de France d'affigner aux PP. Récollets un ou deux Couvents dans leurs Diocèles. Henri de Gondi, Evêque de Paris, leur ayant permis, le 4 Avril de la même année, de s'y établir, & Henri IV les ayant pris sous sa protection, ils se placèrent, en 1603, au Fauxbourg S. Laurent, dans une maison que Jacques Cottard, Marchanda Tapissier, & Anne Grosselin, sa semme, leur prêtèrent, & dont ils leur firent ensuite donation, par acte du 14 Décembre de la même année, qui fut confirmé par Lettres-Patentes du 6 Janvier suivant. Ils y firent aussi-tôt construire une petite Eglise, qui fut consacrée le 19 Décembre 1605. Henri IV leur donna, la même année, un champ affez vaste pour augmenter leur jardin. Leurs principaux Bienfaiteurs, après les sieur & dame Cortard, furent le Baron de Thisi & Mme Brulart, son Epouse, M. de Bullion, depuis Surintendant des Finances, M. le Chancelier Séguier, &c. dont les libéralités mirent les Récollets en état d'augmenter leurs bâtiments, & de faire construire une nouvelle Eglise. La Reine Marie de Médicis, qui s'ètoit déclarée Fondatrice de ce Couvent, par ses Lettres du mois de Janvier 1605, posa la première pierre de cette nouvelle Eglise. Elle fut dédiée sous le titre de l'Annonciation de la sainte Vierge, par M. l'Archevêque d'Auch, le 30 Août 1614.

Cet Ordre a rendu & rend encore de grands services à la Religion & à l'Etat, par les Prédications & les autres sonctions du faint Ministère. Ce sont ordinairement ces Religieux qu'on envoie dans les Colonies, & qu'on emploie dans les Atmées en qualité d'Aumôniers. L'expérience a

X. Quartier.

Recherches fur Paris.
foujours justifié ce choix, & le succès a été le fruit & la récompense de leur zèle.

Un peu au-dessus de ce Couvent, & du même côté, est situé le cul-de-sac S. Michel. Ce nom' lui vient probablement d'une enseigne.

RUE DE L'HôPITAL S. LOUIS. Elle est située à l'extrémité de la rue des Récollets, & aboutit à la rue S. Maur, ou du chemin de S. Denys. Elle doit ce nom à la Maison dont je vais parler.

L'Hôpital S. Louis. Sauval dit (/) qu'il fut commence par Henri IV en 1604, & achevé par Louis XIII en 1617: l'Abbé Lebeuf & autres en placent la Fondation en 1608. Ces dates ne sont pas exactes. La contagion dont la Ville de Paris fut affligée, en 1606, sit connoître la nécessité de bâtir un lieu propre à recevoir les Pestisérés. afin d'empêcher la communication d'un mal si dangereux. L'Hôpital du Fauxbourg S. Marcel, qu'on avoit proposé de destiner à cet objet, ayant été trouvé trop petit, on choisit un lieu plus commode entre le Fauxbourg du Temple & celui de S. Martin. Le Roi, par son Edit du mois de Mars 1607, accorda dix sous à l'Hôtel-Dieu sur chaque minot de sel qui se vendroit dans les greniers de Paris pendant 14 ans, & cinq fous à perpétuité, après l'expiration desdites 15 années. En conséquence, les Administrateurs de l'Hôtel-Dieu conclurent un marché, pour la construction de cet Hôpital, le 20 Juin 1607. La première pierre de la Chapelle sur posée le 13 Juillet de la même

<sup>(</sup>j) Tom. 1, pag. 561.

Quartier S. Martin-des-Champs. année. Cet Hôpital, ainsi que celui de la Santé du Fauxbourg S. Marcel, furent achevés en quatre ans & demi, & la dépense monta à 795,000 l. Celui-ci fut nomme l'Hôpital S. Louis, non pas, comme l'a dit Germain Brice (t), à cause de Louis XIII, qui régnoit alors, mais parce que Henri IV voulut qu'il fût sous l'invocation de S. Louis, qui mourut de la peste. Ce fait est constaté par l'Inscription placée sur la porte, qu'il a copiée en entier. Ces inconséquences sont trèsfréquentes dans cet Auteur : il n'est pas plus exact en parlant de l'autre Hôpital: il dit que, quelques années après la construction de celui de S. Louis, on y réunit celui de Ste Anne, situé au-delà de l'Observatoire, qui fut ainsi nommé, parce que la Reine, Epouse de Louis XIII, portoit le nom de cette Sainte. Cette Maison de Santé n'étoit point au-delà de l'Observatoire, qui n'étoit pas encore bâti, mais dans la rue de l'Arbalêtre. Elle fut unie à l'Hôtel-Dieu par le même Edit de 1607, & construite en même-temps que celle de S. Louis; elle ne portoit point le nom de Se Anne, ni celui de la Reine, puisque Louis XIII, qui n'avoit pas alors six ans, ne pouvoit être marié, & n'étoit pas encore monté sur le Thrône. On ne peut pas faire plus de fautes en moins de mots.

Quoique l'octroi qu'Henri IV avoit accordé à l'Hôtel-Dieu fût confidérable, il paroît cependant, par les Registres du Parlement, qu'il ne sufficit pas pour subvenir aux frais nécessaires. Il suit autorisé, par Arrêt du 4 Septembre 1609,

<sup>(</sup>t) Tom. 2, pag. 52.

Recherches sur Paris.

à emprunter à rente une somme de 60 mille livres à mesure que le besoin l'exigeroit, & chargé de la rembourser dans la suite, du produit dudit octroi. Au mois d'Août précédent, le Roi avoit adjugé à l'Hôtel-Dieu l'argenterie des ornements d'Eglise qui servoient à la Confrérie des Changeurs, établie dans l'Eglise de S. Leufroi, dont le Service

ne se faisoit plus.

Cet Hôpital est sous la direction & l'administration de l'Hôtel-Dieu. Il a été destiné pour les convalescents dans les temps où il n'y a point de maladies contagieuses. La nécessité de procurer un asyle à ceux qui ne sont plus assez malades pour rester dans les Hôpitaux, mais dont les forces ne sont pas suffisamment rétablies pour retourner chez eux, avoit engagé Mme de Bullion à fonder un Hospice pour huit personnes sortant de l'Hopital de la Charité. Elle donna par-la l'exemple & l'idée de former en grand ce qu'elle n'avoit pu exécuter qu'en petit. Le Cardinal Mazarin légua, dans cette vue, une somme de 70,000 liv. à l'Hôtel-Dieu: M. le Duc de Mazarin y ajouta 30,000 liv. d'autres personnes pieuses en donnèrent soixante; &, pour faciliter encore le succès de cet établissement, on unit à l'Hôtel Dieu le Prieuré de S. Julien-le-Pauvre. Malgré ces secours, il s'en falloit cependant encore de beaucoup que ces sommes pussent suffire à la dépense des bâtiments nécessaires pour un pareil établissement, & il étoit imprudent de les commencer, sans savoir comment on en pourroit soutenir les charges. Les Administrateurs de l'Hôtel-Dieu demandèrent la pérmission de faire, dans l'Hôpital de S. Louis, une épreuve de la dépense la plus indispensable, afin de voir s'ils pourroient la soutenir; ce qui

Quartier S. Martin-des-Champs. 37 leur fut accordé par Arrêt du 24 Novembre 1676, à la charge néanmoins que, si la Ville se trouvoit affligée de mal contagieux, les Administrateurs seroient obligés de faire retirer les convalescents dudit Hôpital pour le laisser libre aux malades. Cette épreuve eur tout le succès qu'on pouvoit desirer. En 1709, la rigueur de l'hiver & la misère qu'elle occasionna, causèrent différentes maladies, & principalement le scorbut. L'Hôpital S. Louis sut aussi-tôt destiné pour tous ceux qui en surent attaqués; &, comme le nombre en ésoit très-considérable, on augmenta les bâtiments, on répara les anciens, & on le mit dans l'état où nous le voyons aujourd'hni.

Cet Hôpital a donné son nom à un cul de sac contigu, plus connu présentement sous le nom de cul-de-sac S. Louis, que sous celui de ruelle des Postes, qu'il portoit anciennement, suivant le Plan de M. Robert: je n'en connois point d'anciens, ni même de nouveaux, si ce n'est depuis 10 à 12 ans, sur lesquels il soit désigné sous aucun nom; mais j'en ai un manuscrit dessiné, en 1741, par seu M. l'Abbé de la Grive, sur lequel il est nommé ruelle Dagouri. Le Commissaire du Brillet, qui a continué le Traité de la Police, l'appele rue No-

tre-Dame:

RUE AU MAIRE. Elle commençe à la rue S. Martin, près de l'Eglise S. Nicolas, & aboutir à la rue Frépillon & au petit cul-de-sac du Puits de Rome. Le nom de cette rue n'a varié que dans l'orthographe: on disoit avec raison rue au Maire dès le XIII siècle, & au Mayre en 1450 & 1560; c'étoit son véritable nom, vieus Majoris sanéti Mar-

Cij

38. Recherches sur Paris.

uni (u). On l'a défiguré depuis en écrivant Omer, Aumair, Aumere & Aumaire, comme on le voit fur nos Plans & dans les Nomenclatures. Ce nom lui vient du Maire ou Juge de la Justice de S. Martin-des-Champs, qui avoit son domicile affecté dans cette rue, & y tenoit sa Jurisdiction. C'est encore mal-à-propos que, sur quelques Plans modernes, on ne donne à cette rue le nom qu'elle porte que jusqu'à la rue Transnonain, & que, dans l'autre partie, on la nomme rue du Puits de Rome. Elle n'est point ainsi désignée dans les Titres; mais il est vrai qu'elle se prolongeoit autrefois jusqu'à la rue du Temple. Je la trouve en cet endroit nommée rue de Rome, sur un Plan manuscrit de 1546, & l'on en a conservé le nom au petit cul-de-sac, qui subsiste encore sous le nom de cul-de-sac du Puits de Rome. Il lui venoit de l'enseigne d'une maison, appelée ainsi: auparavant on le nommoit rue aux Cordiers & des Cordiers. Les Titres de S. Martin de 1382 & 1386, énoncent une maison rue aux Cordiers y séant delez la rue au Maire, & une autre faisant le coin de la rue. Frépillon & de la rue des Cordiers.

RUE S. MARTIN. Elle commence au coin des rues de la Verrerie & des Lombards, & finit à la Porte S. Martin. Ce nom lui vient de l'Abbaye, aujourd'hui Prieuré de S. Martin-des-Champs. Dans les temps anciens, & avant la clôture de Philippe-Auguste, il y avoit une enceinte, dans laquelle l'Eglise & le Cloître de S. Merri

<sup>(</sup>u) Archiv. de S. Mart. des Champs. Cart. de 1250 & 1300.

Quartier S. Martin-des-Champs. étoient renfermés. La Porte de cette enceinte étoit bâtie vis-à-vis de la rue Neuve S. Merri; il en subsistoit encore quelques vestiges au XVe siècle, sous le nom de l'Archet S. Merri. Elle sut donnée par Dagobert à l'Abbaye de S. Denys (x). Suger, qui en étoit Abhé, & Régent du Royaume pendant le voyage que Louis le Jeune fit à la Terre-Sainte en 1147, & qui nous a laissé un détail de son administration, nous apprend que cette Porte, qui ne produisoit au Roi que douze livres par an, rapporta depuis par ses soins jusqu'à cinquante livres; & Raoul de Presle (y) dit que, sous le régne de Charles V, on voyoit encore le jambage de cette Porte. C'est par cette raison que, dans la plupart des Titres anciens, on trouve, lous les noms de rue S. Merri & de l'Archte S. Merri, la partie de la rue S. Martin comprise entre la sue Neuve S. Merri & celle de la Verrerie, & cu'on la voit ainsi nommée sur quelques-uns de nos Plans, mais sans aucun fondement: car, dans un petit Terrier Latin de S. Martin-des-Champs, dont l'écriture est au plus tard du milieu du XIIIe siécle, cette partie de rue est désignée par son nom actuel, vicus sancti Martini junta Portam sancti Mederici; &, dans le même Terrier, toute la rue 5. Martin est énoncée extra & infra muros. On la trouve également sous le même nom de vicus sancti Martini de Campis, dans toute son étendue actuelle. dans le Cartulaire de S. Maur en 1231 & 1247 (7). Ainsi l'on auroit tort de prendre pour cette étendue, celle que Guillot appele rue de la Porte S. Merri.

<sup>(</sup>x) Gesta. Dagob. N° 33. (7) Cantul. sancti Mauri, Du Chesne, tom. 1, p. 582. ex Bibliotheca Reg. N° 5414. (y) Tr. de la Pol. t. 1, p. 73. fol. 368.

Recherches sur Paris.

Ce nom ne convient qu'au bout de la rue de la Verrerie de ce côté, comme je le remarqueral à cet article; ou au cul-de-sac S. Fiacre, comme l'Abbé Lebeus l'a pensé.

L'ÉGLISE COLLÉGIALE ET PAROISSIALE DE S. MERRI. Elle a été bâtie sur la place qu'occupoir anciennement une Chapelle fous l'invocation de S. Pierre, dont je n'ai pu découvrir ni le Fondateur, ni l'origine; mais il est certain qu'elle subsistoit au VI siècle. Malgré la diversité des sentiments des Auteurs qui ont parlé de cette Eglise, il n'est peut-être pas impossible de fixer les incertitudes de M. de Launoi, & de détruire les absurdités, les anachronismes & les contradictions de Sauval. Mes Lecteurs seroient en droit de me blâmer d'avoir mis trop d'amertume dans ce reproche, si je ne mettois sous leurs yeux les propres termes de cet Historien. « C'est, » dit-il (a), une Eglise Collégiale, qui étoit ans ciennement une Chapelle, dédiée à S. Pierre, » qui a did canonise en 255 par S. Denys. Cette » Chapelle a été renommée par les Miracles qui w y ont ésé faits par S. Pierre; ce qui y attirà » S. Merri ou S. Médéric qui, à son arrivée à » Paris, se logea près de cette Chapelle & y » demeura environ deux ans & dix mois. Il v » mourut, en 768, le 29 Août, sous le Régne de » Charlemagne, selon Usuard ». Il ajoute: « Que » ce Saint y demeura avec un de ses Religieux, n nomme Saint Frou; qui depuis a été canonisé, & » qui fut enterré en la Chapelle de S. Pierre enw viron l'an 879 ou 884; que la translation des

<sup>(</sup>a) Tom, 1, p. 361.

Quartier S. Martin-des-Champs.

» Reliques de S. Médéric fut faite sous Gordin ou » Gauzelin quarante-cinquième Evêque de Paris: » ensin qu'en 1005 & 1015 Renaud, Evêque de » Paris, donna ; au Chapitre de Paris, cette Cha-» pelle de S. Pierre, où l'on avoit fondé des Cha-» proines & Chapèlains, & qu'en 1260 elle sut

» rebâtie, dédiée & étigée en Paroisse ».

Je ne relève pas la prétendue Canonisation de S. Pierre faite par S. Denys : je me contente d'observer que S. Merri mourut au commencement du VIII fiécle, suivant l'ancien Auteur de fa Vie, circa annum 700 (b); qu'en admetrant même l'époque de 768, citée par Sauval, Charlemagne n'étoit pas encore sur le Trône, Pepin n'étant mort que le 24 Septembre de cette année; que si S. Frodulphe ou Frou, Disciple de S. Merri, est mort en 879, suivant le calcul de Sauval, il devoit avoir au moins alors 120 ans i & 100 selon l'Historien de S. Merri; qu'il n'y a point en d'Evêque de Paris, nommé Gordin; que Gostin ou Gauzelin est le 49° Evêque de cette Ville; qu'il n'y avoit point de Chanoines à S. Merri. lorsque cette Eglise sut donnée au Chapitre de Notre-Dame, & qu'on y faisoit les fonctions curiales 200 ans plutôt que Sauval & ses Copistes ne l'ont marqué.

Il s'est encore trompé dans les dates de 1009 & 1015; il n'y a point eu deux Concessions de l'Eglise de S. Merri, qu'on ne connoissoit plus sous le nom de Chapelle de S. Pierre depuis plus de 120 ans; la seule que Renaud en sit au Chapetre de Notre-Dame est de l'an 1007, ainsi qu'il

te

ιú

; }

Ì

1

X

胍

3,8

<sup>(6)</sup> Secul. 3, Benedick, t. 1, pag. 13.

est constaté par les Pastoraux de cette Eglise (c).

Je ne crois pas qu'il faille ajouter plus de soi anx Historiens qui disent que cette Chapelle s'appeloit S. Pierre-des-Bois, parse que la partie septentrionale de Paris étoit couverte d'une sorêt, de que c'étoit un Monastère, Cellula alique Monachorum (d). Si l'erreur n'étoit pas le triste apanage de l'humanité, je ne comprendrois pas que les savants Bénédictins qui nous ont donné l'Histoire de Paris, eussent pur avancer que cette petite Chapelle a été qualissée de peute Abbaye (e). Ils se sont fondés sur un Diplôme de Louis d'Outremer du 1 Février 936, cité par le P. Dubois (f), dans lequel (disent ces Historiens) l'Eglise de S. Pierre ou de S. Mérri est qualissée de peuse Abbaye.

Il ne sera pas dissicile de détruire ces opinions. 

1º Ce n'est que sur la foi d'une simple tradition légérement adoptée, que nos Historiens ont avancée qu'anciennement il n'y avoit que des bois au nord et au midi de Paris. Supposons-le cependant; on me pourra du moins disconvenir que; du temps des Romains, ou sous le Régne de nos Rois de la première Race, il n'y ait eu une enceinte au nord, et in crois pas qu'on puisse douter qu'elle ne s'étendit dès iors au delà de l'endroit ou est aujour-d'hui située l'Eglise de S. Merri. Or, puisqu'elle étoit rensermée dans cette enceinte, je ne vois pas pourquoi on auroit donné le surnom des Bois à la Chapelle de S. Pierre, qui n'étoit pas dans une sorêt.

<sup>(</sup>c) Past. B. pag. 159, & D. (e) Tom. 1, pag. 117, pag. 82. (f) Hist. Eccl. Paris. Tom. (d) Hist. Eccl. Paris. 1, p. 544.

Ouartier S. Martin-des-Champs. 2º Je ne trouve aucun monument qui constate. qu'il y eût un Monastère en cet endroit. Les Actes de S. Merri, rapportés par un Auteur du XIII. siécle (g), fur l'exactitude duquel il ne faut pas toujours compter, appelent à la vérité la Chapelle, de S. Pierre la Cellule: mais on sait que les noms de Celle & de Cellule, qu'on a donnés à l'habitation de chaque Religion, ne fignificit en géneral qu'un petit espace, une Maisonnette; on l'a aussi donné par extension à une Chapelle ou petit. Oratoire, à une ferme dépendante d'un Monastère où l'on envoyoit un ou deux Religieux pour veiller sur les travaux, recueillir les fruits, percevoir les revenus, &c. (C'est de ces Celles que se sont formées depuis les petites. Abbayes & les Prieurés); enfin à un petit Bénéfice ABBATIOLA, Capella, Sacellum, Ecclesiola, minus Beneficium (h). Ces différentes interprétations du mot Cellula & Abbatiola peuvent-elles convenir à un Monastère? Les Actes de S. Merri nous le représentent comme un Homme qui, ne croyant trouver le vrai bonheur que dans la solitude, avoit déja quitté une fois le Monastère de S. Martin d'Autun dont il étoit Abbé. Entraîné par son goût pour la viecontemplative, il prend le prétexte de visiter le tombeau de S. Germain, pour pouvoir s'y livrer sans réserve. Quelle apparence que, pour remplir cet objet, il eût choisi un Monastère pour sa retraite? Il ne me paroît guère plus probable qu'après sa mort on en air bâti un auprès de

cette Cellule ou Oratoire de S. Pierre. Ce lieu

<sup>(</sup>g) Vinc. de Beauvais, (h) Du Cange, Glossar.; Spec. Hist. libr. 24, cap. 92.

Recherches sur Paris.

devint très-célèbre par les miracles de S. Merri dont il prit le nom, ainsi qu'il paroît par le Diplôme de Louis le Débonnaire de 820 (i); mais je ne trouve aucun Acte qui fasse mention d'un Monastère en cet endroit. Je crois qu'on ne peut opposer à mon opinion que celle d'Adrien de Valois (k): ce Savant, qui place en 984 la Translation du Cor de S. Merri, admet un Monastère, & dit en même-temps qu'on ne trouve aucune autorité qui prouve que S. Merri, S. Benoît, &c. existassent avant l'an 1000. Il ne se rappeloit pas les Diplômes de Louis le Débonnaire & de Louis d'Outremer que je viens de citer, ni les Actes de la Translation du Corps de S. Merri (1)2 qui en fixent l'époque en 884. Ces Actes ne font aucune mention de Religieux; on n'y parle que de Théodebert, Prêtre, Sacerdos Ecclesia sancti Mederici, qui desservoit cette Chapelle; c'est lui seul qui supplie l'Evêque de placer le Corps de S. Merri dans un lieu plus convenable, qu'il avoit fait préparer à cet effet. S'il y eût eu un Monastère dont Théodebert eût été Abbé, eût-il demandé cette Translation en son nom seul? L'Evêque, qui visita le lieu, n'eût-il point parlé des Religieux qui devoient y être? N'eût-il pas dit qu'il déféroit à leurs prières & à celles de leur Abbé? Le Procès-verbal qu'a rapporté l'Historien de l'Eglise de Paris (m), n'auroit-il pas fait mention du Clergé, soit Régulier, soit Séculier, qui desservoit cette Chapelle? Enfin l'Evêque auroit il pu

<sup>(</sup>i) Baluz. Append. ad Capitul. p. 1418. (k) Valef. de Bafil. Par. p. 480. pag. 502.

Quartier S. Martin-des-Champs. 45 l'enlever à ces Religieux, pour la donner au Cha-

pitre de Notre-Dame?

Ce fut à l'occasion de cette Translation, & suivant l'usage de ces temps-là, que le Comte Adalard & autres firent à cette Eglise des Donations, qui furent successivement approuvées par les Rois Carloman & Eudes. Louis d'Outremer les confirma de nouveau par sa Charte (n) donnée à Laon le 1 Février 936. C'est sur ce Diplôme, comme je l'ai dit ci-dessus, que se sont sondés les Historiens de Paris, & celui qui nous en a donné de Nouvelles Annales (o), pour qualifier l'Eglise de S. Merri de peute Abbaye. Avec un peu plus de réflexion, ils auroient vu que ce Titre n'est pas donné à l'Eglise de S. Merri de Paris, mais à une autre située à Linas, près de Mont-le-Héri, qui dépendoit de la première. Les termes de ce Diplôme ne sont ni obscurs, ni équivoques: Pracipimus atque jubemus ut tam prænominatæ personæ... quam Successores eorum prædicti Ecclesiæ sancti Petri & pretiosissimi Confessoris Christi Mederici ABBATIO-LAM ubi adspiciunt IN VILLA LINAIAS manselli XX, &c. in suorum usibus omni tempore possideant, &c.

C'est à l'époque de cette Translation & des libéralités qui surent saites en conséquence à l'E-glise de S. Merri, que l'Abbé Lebeus (p) a pensé, avec raison, qu'on pouvoit sixer l'existence d'un petit Clergé destiné à soulager le Chapelain dans ses sonctions, à célébrer avec lui l'Office Divin & à remplir les Fondations. La Chapelle sut chan-

<sup>(</sup>n) Gall. Christ. t. 7, Instr. (o) Nouv. An. de Par. p. 202. (p) Tom. 1, p. 254.

catalogue. Le Chescier est certainement dans und Paroisse, ce qu'est le Primicier dans certains Chapitres. Le Tableau, sur lequel étoient inscrits les noms des Dignitaires & des Bénésiciers d'une Eglise, étoit une petite planche enduite de cire: le Primicier y étoit le premier nommé, comme revêtu

de la Dignité la plus éminente.

L'union de deux Chesciers à S. Merri, contraire à l'esprit & aux Loix de l'Eglise, sut quelquesois la source de divisions & de scandales qu'on n'avoit eu ni le discernement de prévenir, ni la sagesse de réprimer. Elle subsista cependant jusqu'en 1683: M. Blampignon, second Curé de S. Merri, vint alors à bout de rétablir l'ordre & la discipline. Par son zèle & par ses soins, la semme ne sut plus soumise à l'empire de deux maris, les enfants ne reconnurent qu'un père, & le troupeau docile n'obéit plus qu'à la voix d'un seul Pasteur. Le projet de la réunion des deux Cures fut approuvé par une Bulle d'Innocent XI, du 25 Février 1683. La Transaction passée en conséquence entre les deux Curés, le 12 Avril suivant, sut ratissée par M. l'Archevêque, par le Chapitre de Notre-Dame & par les Marguilliers de S. Merri, les 14, 17 & 21 Mai 1685; ils consentirent l'exécution des Lettres-Patentes obtenues à cet effet par les deux Curés, au mois d'Avril précédent, lesquelles furent enregistrées au Parlement le 25 dudit mois de Mai.

L'augmentation du nombre des Paroissiens sur un nouveau motif pout saire construire une plus grande Eglise. Cet édisce, tel que nous le voyons présentement, sut bâti sous le Régne de François I. Je ne sais par quelle raison Sauval (f) en sixe

<sup>(</sup>f) Tem. 1, pag. 362.

Quartier S. Martin-des-Champs. 49
Tépoque en 1512. Cette date ne peut convenir au régne de ce Prince, qui ne monta sur le Thrône que le 1 Janvier 1515. Je crois que ce nouveau Bâtiment ne sut commencé qu'en 1520. Depuis quelques années, cette Eglise a été réparée, ornée & embellie avec goût. Ce Chapitre est composé du Chescier-Curé, de six Chanoines & de six Chapelains en titre. Tous ces Bénésices sont consérés par deux Chanoines de Notre-Dame: ce droit est attaché à leurs Canonicars.

L'ÉGLISE S. JULIEN DES MÉNÉTRIERS. On rapporte la Fondation de cette Eglise à l'an 1330, & l'on en fait honneur à deux Ménétriers ou Joueurs d'Instruments. Touchés de compassion de voir une pauvre Femme paralitique qui se tenoit jour & nuit exposée aux injures de l'air, dans l'endroit où cette Eglise est aujourd'hui située, ils formèrent le pieux dessein d'y fonder un petit Hôpital pour les pauvres passants. Jacques Grare & Huet ou Hugues le Lorrain achetèrent à cet effet l'emplacement de l'Abbesse de Montmartre, moyennant cent sols de rente, & huit livres payables dans six ans. L'acte est daté du Dimanche avant la S. Denys 1330. Ils mirent aussi-tôt ce lieu en état de servir d'Hôpital: ils obtinrent la permission d'y faire construire une Chapelle, sous l'invocation de S. Julien, à la charge de la doter de seize livres de rente. Les Ménétriers, qui avoient formé entr'eux une Confrérie, y consentirent & s'y engagèrent par Acte du 21 Août 1331. Cet Hôpital fut dès-lors connu sous le nom de S. Julien & S. Genès, & la Chapelle fut dédiée sous ceux de S. Georges, S. Julien & S. Genès. Je ne X. Quartier.

crois pas devoir réfuter ce que du Breul ( /) rapporte du Patron Titulaire & du sceau de cet Hôpital: son récit n'est sondé que sur une pieuse croyance d'une Histoire apocryphe. Cet établissement fut approuvé par le Roi, le Pape & l'Evêque de Paris, & la Chapelle sut érigée en Bénéfice à la nomination des Ménétriers. Je ne parlerai point des diverses contestations qui sont survenues entre les Prêtres de la Doctrine Chrétienne & ces Ménétriers. M. Piganiol auroit pu se dispenser de la longue & ennuyeuse énumération qu'il en fait, & son nouvel Editeur auroit encore moins dû le suivre dans ses écarts. Il me suffit de remarquer qu'au mois de Novembre 1644, M. l'Archevêque de Paris commit les Prêtres de la Doctrine Chrétienne pour célébrer le Service Divin dans cette Chapelle; qu'ils y furent maintenus par Arrêt du 20 Décembre de la même année; qu'en 1649, elle fut unie à leur Congrégation, ce qui a été confirmé en 1658; & que les Joueurs d'Instruments n'ont conservé que le droit de nommer un Chapelain, & quelques autres prérogatives dont jouissent ordinairement les Fondateurs.

Vis-à-vis de cette Eglise est une maison rebâtie depuis peu. On voyoit ci-devant sur la porte une tablette de marbre, sur laquelle on avoit gravé ces deux Vers de Juvenal (2):

Summum crede nefas animam praferre pudori; Et propter vitam vivendi perdere causas.

<sup>«</sup> Soyez certain que c'est un très-grand crime de » présérer la vie à l'honneur, & de la conserver

<sup>»</sup> aux dépens de ce qui en fait le véritable prix. »

<sup>(</sup>f) Page 991.

<sup>- (</sup>t) Satyre 8, V. 83 & 84.

Quartier S. Martin-des-Champs. Cette Inscription a excité la curiosité & les recherches. On a prétendu que cette maison avoit fervi de demeure à Gabrielle d'Estrées; qu'elle avoit été ensuite consacrée à la plus abominable débauche; que celui qui l'habitoit avoit péri à la Grêve, par le même supplice dont Dieu punit les Villes de Sodome & de Gomorrhe, & que cette Inscription avoit été mise sur la porte en exécution de l'Arrêt qui avoit condamné le Coupable. Ces Anecdotes se trouvent à la vérité dans un Livre prétendu imprimé à Lisbone en 1761, sous le titre de CONSULTES tenues au Collège de Louisle-Grand pour la réformation de la Maison de Clermont en 1708 (u). Ce Libelle satirique ne me paroît mériter aucune confiance. L'Auteur a cherché à faire une application maligne des deux Vers de Juvenal, dont il a détourné le sens. Ils ne furent mis vraisemblablement sur cette Maison. que pour suivre un usage alors assez commun, dont on voit encore des vestiges en plusieurs endroits. Toutes les lumières que j'ai tâché de me procurer à ce sujet se sont réduites à m'apprendre, qu'en 1647 cette Maison étoit un Bureau, où se faisoient inscrire ceux qui vouloient s'embarquer ou charger des marchandises pour les Indes; &, dans les actes de ce temps qui en font mention, elle est indiquée sous ce titre, l'Hôtel des Indes Orientales pour s'embarquer. C'est peutêtre à cette occasion qu'on mit sur la porte les deux Vers que j'ai cités, dont l'allusion étoit juste, en rappelant que l'honneur & la vertu sont les seuls véritables biens, & que c'est un très-grand

<sup>(</sup>u) Tom. 1, première Partie, pag. 18,

Recherches sur Paris.
crime de les sacrisser pour acquérir les richesses & les commodités de la vie, ce qui n'arrive que trop souvent.

L'ÉGLISE S. NICOLAS-DES-CHAMPS. Ce n'étoit dans l'origine qu'une Chapelle bâtie peu après le Monastère de S. Martin des-Champs pour les Domestiques de ce Couvent, & pour ceux qui vinrent former des habitations sur son territoire. Tous les Historiens (x) du siècle passé & ceux du précédent ont avancé que le Roi Robert avoit un Palais près de S. Martin, & que l'Oratoire de S. Nicolas en étoit la Chapelle. Je crois qu'ils n'ont point entendu le véritable sens des passages d'Helgaud & de Guillaume de Nangis (y), & qu'ils ont attribué à l'Oratoire dont il est ici question, ce qui ne doit se rapporter qu'à la Chapelle de S. Nicolas au Palais, dont j'ai parlé à cet articlé. (Voyez Quartier de la Cité, p. 7). Je suis surpris que Dom Marrier (2) ait adopté cette opinion. & que le Commissaire Lamarre s'y soit conformé sur les 3° & 4° Plans, où il a placé, près de S. Martin, un Palais que je ne crois pas avoir jamais existé, du moins n'en ai-je trouvé aucune preuve. Il donne à ce Palais une figure & des bornes idéales, & il place la Chapelle de S. Nicolas hors de l'enceinte de ce Palais, quoiqu'Helgaud affûre le contraire: IN CIVITATE Parisus Ecclesiam (ædificavit) in honore sancti Nicolai Pontificis in Palatio. Ce fut dans son Palais qu'il fit

<sup>(</sup>x) Du Breul, pag. 854. — berti Regis. — Duchesne, T. 4, Bestleforest, Cosmogr. universelle, pag. 214.
(y) Helg. Epit. Vitæ Ro
(z) Hist. S. Martini, p. 449.

Quartier S. Martin-des-Champs. 53 construire cette Chapelle, & ce Palais étoit in Civitate, dans la Cité, & non dans la campagne. Il ne restera certainement aucun doute sur la vérité de ce que j'avance, si l'on fait attention que la Chapelle de S. Nicolas ayant été bâtie vers 1030, au rapport de Nangis, cette époque ne peut convenir à S. Nicolas-des-Champs, puisque cette Chapelle sut construite pour le secours & l'usage des Domestiques de S. Martin-des-Champs, & que ce Monastère, qui n'existoit plus alors, ne sut rebâti que sous le règne d'Henri I, Successeur de Robert.

Si nous ignorons la véritable époque de l'origine de l'Eglise de S. Nicolas-des-Champs, nous sommes du moins certains qu'elle existoit en 1119. Nous avons une Bulle de Calixte II, du 5 des Calendes de Décembre (27 Novembre) de cette année (a), dans laquelle il est fait mention de la Chapelle S. Nicolas, située près du Monastère S. Martin. Elle est désignée sous le même Titre dans les Bulles d'Innocent II en 1142, & d'Eugène III en 1147 (b); & comme il n'en est point parle dans celles d'Urbain II du 14 Juillet 1097, & de Paschal II du 30 Avril 1108 (c), qui confirment toutes les possessions de S. Martin-des-Champs, je crois qu'on en peut inférer que la Chapelle S. Nicolas n'a été batie qu'entre les annees 1108 & 1119.

L'Abbe Lebeuf (d) a pensé que cette Chapelle avoit pu devenir Paroissiale en même-temps que celle de S. Jacques de la Boucherie, quoique celle-

<sup>(</sup>a) Ibid. pag. 157. (b) Ibid. pag. 170 & 179. (c) Ibid. pag. 148 & 153. (d) Tom. 1, pag. 326. D iii

ci ne soit qualifiée que de Chapelle en 1175 & 1176, & qu'il soit certain qu'elle étoit Paroissiale en 1119. Cétoit, dit-il, une Paroisse desservie dans une Chapelle. Cette opinion me paroît un peu hazardée; car, quoiqu'on ait appelé Chapelle en 1176 l'Eglise de S. Jacques de la Boucherie, qui étoit Paroisse 57 ans avant cette époque, je ne crois pas qu'on en puisse conclure que la Chapelle S. Nicolas jouissoit du même Privilége. Si cela eût été, pourquoi ne lui auroit-on pas donné dès-lors le même Titre? pourquoi les Bulles de 1119, 1142 & 1147, ne se seroient-elles nas servies des mêmes expressions pour ces deux Eglises? pourquoi font elles mention de S. Nicolas comme d'une fimple Chapelle, & de S. Jacques comme d'une Chapelle Paroissiale? In suburbio Parisiacæ Urbis Capellam sancti Jacobi cum PARO-CHIA. Prope Monasterium sancti Martini Capellam sancti Nicolai. Cette distinction eût-elle été admisfible, si ces deux Chapelles avoient été également décorées du même Titre?

Si la véritable époque de l'érection de la Cure de S. Nicolas-des-Champs nous est inconnue, nous savons du moins qu'elle existoit sous le titre de Paroisse en 1184; & je ne sais pourquoi l'Auteur des Tablettes Parissennes, qui la qualisse de Chapelle & Prieuré en 1119, ne l'indique comme Paroisse qu'en 1220. A la vérité, l'Abbé Labeus (2) dit que c'est dans un acte de cette année que la Chapelle S. Nicolas est appelée Ecclessa pour la première sois; mais cet acte même prouve que c'étoit une Paroisse avant cette époque, il ne

<sup>(</sup>e) Loco sup. pag. 327.

Quartier S. Martin-des-Champs. faut que le lire pour s'en convaincre. Jusqu'à cette année, la Cour du Prieuré de S. Martin servoit de cimetière. Ce lieu étoit peu propre pour cet nsage; il n'étoit point sermé, & ne le pouvoit être fans causer un notable préjudice au Monastère, nec poterat claudi sine gravi Monasterii detrimento; il étoit étroit & mal propre, & les enterrements fréquents troubloient le repos des Religieux. Tum propter hujus loci angustias, tum quia dictus locus mundus servari non poterat, cum in curià Monachorum porci & equi, & catera animalia ingrediantur; tum etiam quia frequentiùs, occasione illius cimeterii, quies Religiosorum in Monasterio sancti Martini commorantium turbabatur. Ces incommodités engagèrent les Religieux de S. Martin, & Gantier, Prêtre de l'Eglife de S. Nicolas, à demander à Guillaume de Seignelai, Evêque de Paris, la translation de ce cimetière dans un autre endroit; ce que ce Prélat leur accorda par ses Lettres du mois de Mars 1220 (f). On y lit que l'Eglise S. Nicolas n'avoit point de cimetière suffifant pour enterrer les PAROISSIENS, ad sepelienda corpora defunctorum de PAROCHIA ejusdem Ecclesia; que le peuple de cette PAROISSE s'étoit st fort augmenté que ceux qui mouroient sur cette PA-ROISSE, &c. Ces expressions de Prêtre & de Paroisse ne permettent pas de douter que la Chapelle S. Nicolas ne fût une Cure en forme, avant l'époque des Lettres de Guillaume de Seignelai, & il me paroît très-vraisemblable qu'elle sut érigée en titre peu après qu'on eut achevé le Monastère de S. Martin.

Il paroît que le nombre des Paroissiens s'aug-

<sup>(</sup>f) Hist. Eccl. Paris. T. 2, pag. 270.

Recherches sur Paris.

menta si fort au XVe siècle, que dès 1420 on sur obligé d'accroître cette Chapelle: on y sit encore des augmentations considérables à la sin de ce siècle; mais, comme elles ne suffisioient point encore au suivant, ce Quartier se peuplant de plus en plus, on y ajouta en 1576 un terrein de 20 toises en carré, sur lequel on construisit le Sanctuaire & les Chapelles du chevet de cette Eglise. Ce terrein formoit la petite place, où l'entrée du Monastère de S. Martin étoit située, ainsi que les prisons. Il fallut changer ces dispositions, & la Fabrique de S. Nicolas donna aux Religieux en échange la Cour grillée que nous voyons rue S. Martin.

Cette Eglise est toujours restée dans la dépendance des Religieux de S. Martin, qui en sont Curés primitifs. Le Prieur nomme à la Cure en cette qualité, dans laquelle ils ont été maintenus par Arrêt du Grand-Conseil du 29 Novembre 1720.

J'ai dit ci-dessus que l'ancienne cour des Religieux avoit servi de cimetière. Ils y ont fait construire, au commencement de ce siécle, plusieurs Bâtiments solides & commodes pour les Marchands qui les occupent. On y voit encore une Chapelle sous l'invocation de S. Michel (c'étoit l'usage d'en bâtir sous son invocation dans les cimetières). Elle sut érigée par Nicolas Arrode. On lit dans le Nécrologe de cette Eglise: 2 Idus Aug. deposition Nicolai Arrode, qui construxit Capellam de cimitatio de multa bona contulit Conventui hujus locitands Rubaniers ayant établi le lieu frérie dans cette Chapelle, l'ont sa orner; ils ont sait enlever les tom voyoit, mais Dom Marrier (g) nou

<sup>(</sup>g) Hist. S. Martini, p. 573 & feq.

Quartier S. Martin-des-Champs. 57 l'Epitaphe de ce Fondateur, & celles de ses descendants. Elle est ainsi conçue: Ci git Nicolas Arrode (fuiz seu Huedon Arrode) qui édifia cette Chapelle, qui trépassa en l'aáge de LIX ans, en l'an MCCLII, lendemain de la S. Lorens. Priéz pour luy que Dex ayt mercy de l'ame. L'Abbé Lebeus (h) n'avoit pas lu sans doute cette Epitaphe, puisqu'il dit que cette Chapelle sut bâtie vers l'an 1200; car Nicolas Arrode étant mort en 1252 âgé de 59 ans, n'auroit eu que sept ans lorsqu'il la sit construire, ce qui est dissicile à croire.

Cette Chapelle, sépulcrale dans son origine, devint ensuite baptismale, & servoit à ce dernier usage pour les enfants de la Paroisse S. Laurent, qui naissoient sur la partie du territoire de cette Eglise qui étoit rensermée dans la Ville, par la nouvelle enceinte que Philippe-Auguste sit faire.

LE PRIEURÉ ROYAL DE S. MARTIN-DES-CHAMPS. On ne peut disconvenir ni de l'antiquité, ni de la célébrité du Culte de S. Martin. Nos Rois le regardoient comme le S. Tutélaire du Royaume, & comme le Protecteur de leur Couronne. Ils fai-foient porter sa chape ou manteau dans leurs armées; ils la regardoient comme un bouclier qui les mettoit à couvert des traits de leurs ennemis dont il présageoit la défaite, & c'étoit sur cette Relique que se prononçoient les ferments solemnels que l'usage autorisoit alors. Il n'y a pas lieu de douter qu'il n'y ait eu à Paris au VI<sup>c</sup>, ou au-moins au VII<sup>c</sup> siècle, une Eglise ou Chapelle bâtie sous son m, mais nos Historiens ne sont pas d'accord

entr'eux: ils parlent d'un Monastère ou Abbaye de S. Martin, sans nous apprendre quand ni par qui elle a été sondée. On ignore même le lieu où elle étoit située: les uns la placent au midi, les autres au nord. Ceux-ci croient qu'elle étoit près de la porte septentrionale, ceux-là au même endroit où elle est aujourd'hui; & ces opinions opposées, avancées & soutenues par des Savants du premier Ordre, & par des Auteurs qui ont sait honneur à la Littérature, sont appuyées sur des témoignages qui leur donnent un air de vérité. Il ne m'appartient pas de décider, ce seroit une témérité de ma part; mais je dois exposer ce que je crois être le plus vrai, ou du-moins le plus vraisemblable.

Grégoire de Tours fait mention, dans deux endroits, du lieu où S. Martin étoit honoré. Dans l'un (i) il dit que Domnole, Abbé de S. Laurent, ayant appris que le Roi vouloit le mettre sur le Siège Episcopal d'Avignon, vint à la Bastique de S. Martin, où Clotaire étoit venu saire sa prière. Dans l'autre (k), il parle de l'incendie qui consuma une partie de la Ville de Paris en 586, & dit que le seu s'étendit jusqu'à un Oratoire qu'on avoit bâti près de la Porte en l'honneur de S. Martin, qui avoit autresois guéri un Lépreux en cet endroit.

C'est sur ces deux Textes que sont sondées les deux opinions qui ont partagé nos Historiens. Ceux qui placent le Monastère & l'Abbaye de S. Martin au nord de la Ville, & dans l'endroir où il est aujourd'hui (1), croient le reconnoître

<sup>(</sup>i) Libr. 6, cap. 9. (k) Libr. 8, cap. 33.

<sup>(1)</sup> Baillet au 1 Décembre.
- Sauval, T. 1, p. 363.

Quartier S. Martin-des-Champs. 59 dans la Bafilique dont parle Grégoire de Tours. Elle étoit voisine de celle de S. Laurent dont Domnole étoit Abbé, & cette proximité leur a fait croire que ce sut là qu'il vint trouver Clotaire.

J'observe, 1° que cet Historien ne dit point que Clotaire fût alors à Paris. Cette Ville n'étoit point dans son partage, & il me paroît très vraisemblable qu'il parle en cet endroit de la Basilique de S. Martin à Tours, & non d'une Eglise de ce nom qui existat à Paris. 2° Cette conjecture devient presque une preuve, si l'on se rappelle ce que j'ai dit à l'article de l'Eglise de S. Laurent. L'incendie arrivé en 547 (m), qui fut éteint par les prières de S. Lubin, commença du côté de S. Laurent; &, lors de l'inondation de 583 (n), il arriva plusieurs naufrages entre la Ville & l'Eglise S. Laurene. S'il y eût eu un Monastère, une Abbaye, une Basilique de S. Martin au lieu même où nous la voyons actuellement, il est probable que Grégoire de Tours & l'Auteur de la Vie de S. Lubin en auroient fait mention par préférence à une Eglife qui n'étoit pas plus remarquable, & dont la situation étoit plus éloignée.

C'est peut-être cette raison assez décisive qui a déterminé d'autres Historiens à placer la Basilique de S. Martin au midi; mais le témoignage même de Grégoire de Tours sur lequel ils s'appuyent, ne me semble pas propre à favoriser ce système. 1° Peut-on reconnoître une Basilique, une Abbaye, un Monastère, dans un petit Oratoire couvert de branchages, bâti depuis peu par un simple Particulier qui vivoit encore, & qui s'y résugia.

<sup>(</sup>m) Vita S. Leob. Coll. Hist. (n) Gregor. Turon. libr. 6, Franc. T. 3, p. 431.

pour sé garantir de l'incendie? 2° Grégoire de Tours dit expressément que le feu commença par la première maison près de la Porte méridionale, & que par la force du vent il fut porté jusqu'à l'autre Porte où il y avoit un Oratoire bâti en l'honneur de S. Martin, qui avoit guéri un Lépreux en ce lieu même en l'embrassant: Domus prima secus Portam que ad medium diem pandit egressum...incendio concrematur... igitur cum PER TOTAM CIVITATEM huc atque illuc flante vento flamma ferretur, tousque viribus regnaret incendium, adpropinguare ad ALIAM PORTAM copit in quâ beati Martini Oratorium habebatur; quod ob hoc aliquando factum fuerat eo quod ibi Lepram maculosi hominis osculo depulisset. Or cette autre Porte ne pouvoit être que la Porte septentrionale. Un Auteur moderne (o) a supposé qu'il y avoit une enceinte au midi de la Cité; &, quoiqu'il convienne qu'elle ne pouvoit être d'aucune résistance, n'étant fermée que d'un mur peu épais, ou d'un simple fossé dont on ne voit aucuns vestiges, il y a placé l'Oratoire S. Martin, & une porte qu'il appelle Porte du Lépreux : cet Oratoire, selon lui, pouvoit être situé vers l'endroit où est aujourd'hui la Chapelle S. Yves, ou un peu en-deça. Je ne crois pas que cette opinion, destituée de toute preuve, mérite d'être discutée sérieusement, puisqu'elle est réfutée par le témoignage même de Grégoire de l'ours. Cet Historien ne parle point de cette enceinte au midi; il dit que de l'autre côté de l'Oratoire S. Martin le feu n'épargna rien, & que le fleuve feul lui servit de barrière. Ab alia vero parte tam valide quncta conflagravit (ignis) ut amnis finem imponeret.

<sup>(0)</sup> Nouvelles Annales de Paris, p. 77 & suiv.

Quartier S. Martin-des-Champs. 61 Ces expressions ne peuvent convenir qu'à la Porte

feptentrionale. D'ailleurs, les mots Urbs & Civitas employés par Grégoire de Tours ne peuvent & ne doivent s'entendre que de la Cité, & non des

Fauxbourgs ouverts du côté du midi.

Adrien de Valois (p) place l'Oratoire de S. Martin au nord & en-deça de la Porte du grand Pont. L'Abbé Lebeuf (q) a embrassé cette opinion, & a fixé la situation de cette Chapelle à l'endroit où est présentement la Tour de l'Horloge: mais il n'est pas d'accord avec lui-même, puisqu'il dit dans un autre endroit (r) qu'elle étoit située au côté gauche de la Porte en sortant, & que le seu avoit commencé à brûler un côté du Pont. Il revient ensuite à sa première idée, en disant que « Nos » Rois de la première Race regardèrent S. Martin comme l'un de leurs plus grands Protecteurs; » parce que la Chapelle de son nom étoit dans l'an-» gle de leur Palais, & que c'est de-là qu'est venue » la coutume de célébrer sa Fête dans cet ancien » Palais avec tant de solemnité, que depuis que » le Tribunal de la Justice y a été établi, on n'en » reprend point l'exercice qu'après cette célébra-» tion ».

Ce n'étoit pas uniquement parce que la Chapelle S. Martin étoit dans l'angle de leur Palais, que nos Rois le regardoient comme un de leurs plus grands Protecteurs: le Culte que la Religion & la reconnoissance lui avoient décerné à si juste titre, ne se bornoit point privativement aux honneurs qu'on lui rendoit dans cette Chapelle; & si

<sup>(</sup>p) De Basil. Reg. cap. 2 (q) Tom. 1, pag. 284. & 3.

les Magistrats ne reprenoient leurs fonctions qu'après la célébration de sa Fête, je crois que ce n'étoit pas pour donner une marque publique de leur vénération particulière pour S. Martin, mais parce que c'est vers le temps où on la célèbre que les Citovens abandonnoient la campagne, où les soins de la recolte les retenoient, pour revenir à la Ville en goûter les fruits. Mais, sans m'arrêter davantage sur ces motifs, j'observe, 1° Qu'il n'y a nulle preuve que l'Oratoire de S. Martin fût construit dans le lieu du Palais indiqué par l'Abbé Lebeuf, parce qu'alors ce Palais ne comprenoit pas l'endroit où est la Tour de l'Horloge; 2° One s'il en eût existé un alors, ce n'eût été que sous le règne de Clovis, ou plutôt sous celui de Childebert & de ses Successeurs qui l'auroient conservé, orné & agrandi, & l'on n'en trouve nuls vestiges; 3º Que 28 ans après la mort de Childebert, temps auguel arriva l'incendie rapporté par Grégoire de Tours, ce n'étoit qu'un simple Oratoire couvert de branchages, qu'un Particulier avoit fait construire depuis peu, & dans lequel il se réfugia lors de l'incendie; 4° Que cet Oratoire devoit naturellement être hors de la Porte, & non dans l'enceinte. Grégoire de Tours dit qu'il fur bâti au lieu même où S. Martin avoit guéri un Lépreux: or ce devoit être nécessairement avant que d'entrer. On sait qu'il n'étoit pas permis aux Lépreux d'entrer dans les Villes; ils se tenoient aux environs des Portes, ou fur les Ponts. On leur permettoit de quêter les lundis sur le grand Pont. C'est ce que nous apprenons du Testament sait en ' 1261, par Jean de Monmouth ( f), qui leur légue

<sup>(</sup>f) Arch. de l'Archevôché,

Quartier S. Martin-des-Champs. deux fols à chacun, & l'on voit par celui d'Agathe, femme de Guillaume de Bouzei, par lequel elle leur laisse 12 deniers, qu'il y en avoit alors vingt-cinq (1). Or si celui dont il s'agit avoit été guéri dans l'enceinte de la Ville, on doit présumer qu'il eût été sur le champ à l'Eglise remercier Dieu de sa guérison, & qu'il n'auroit pas attendu au lendemain, comme le dit Sulpice Sévère en parlant de ce

Miracle (u).

Cette Chapelle de S. Martin ne dut pas subsister long temps. Il y a des preuves qu'il y eut une Eglife érigée au Nord sous son invocation. La Charte de Childebert III (x) de 710, que j'ai déja citée, ne permet pas d'en douter, puisqu'elle porte formellement que la Foire S. Denys avoit été transférée depuis quelque temps entre les Eglises de S. Laurent & de S. Martin; mais nous ne sommes pas plus informés du lieu de sa situation. L'Abbé Lebeuf (y) la place vers l'endroit où se trouve aujourd'hui l'Eglise S. Jacques de la Boucherie. Cette opinion n'a d'autre fondement, à ce que je crois. que celle du P. Dubois, dont je parlerai ci-après, & la contiguité d'un terrein dont la description n'est que du X° siècle; mais on ne peut disconvenir qu'au VIIIe il y avoit une enceinte, dans laquelle S. Jacques de la Boucherie & ses environs jusqu'aude-là de S. Merri étoient renfermés, & par conséquent à l'abri de la fureur des Normans. Il y a des preuves sans nombre & sans replique qu'ils détruisirent l'Eglise de S. Martin, & que leur rage ne se sit point ressentir dans la Ville, c'est-à-dire, dans l'en-

<sup>(</sup>x) Diplomat. libr. 6, n. 28, (t) Cart. Sorb. f. 121. (u) Vita S. Martini, cap. 19. (y) Tom. 1, p. 302.

ceinte septentrionale, d'où il faut nécessairement

inférer qu'elle étoit bâtie au-delà.

Dans le concours de ces différentes opinions, je suis disposé à croire que cette Basilique étoit au même lieu où nous la voyons actuellement. Je fonde ce sentiment sur les Titres mêmes qui constatent sa reconstruction. Henri I, dans son Diplôme de 1060 (z), dit qu'il y avoit devant la Porte de la Ville de Paris, une Abbaye en l'honneur de S. Martin, qui avoit été tellement détruite par la rage tirannique des Normans, qu'il ne sembloit presque pas qu'elle eût existé; QU ASI non fuerit omnino deletam. La Charte de Philippe I de l'an 1067 (a) présente les mêmes expressions, & dit qu'elle étoit presque réduite à rien, PENE ad nihilum redactam. Ces termes nous donnent certainement à entendre que cette Abbaye n'existoit plus, mais qu'il en restoit encore des vestiges. Le premier de ces Diplômes indique qu'elle étoit située devant la Porte. ante Parisiaca Urbis Portam: le second nous apprend qu'Henri l'avoit fait réédifier, & il ne dit pas que ce fût dans un autre endroit (Henricus eam) RENOVARE & REEDIFICARE studueras.

L'Historien de l'Eglise de Paris & l'Abbé Lebeus (b) ont inféré des termes du Diplôme d'Henri I, que l'indication, ante Parisiaca Urbis Portam, signifioit le grand Châtelet. Ils n'ont pas pensé que la partie septentrionale étant environnée d'une enceinte, la Porte dont il est fait mention dans ce Diplôme devoit être celle qui étoit près S. Merri, & qui subsissant dès le temps de Dagobert, puis-

<sup>(7)</sup> Hist. S. Martini, p. 4. (b) Hist. Eccl. Paris. T. 2, (a) Ibid. pag. 12. (b) Hist. Eccl. Paris. T. 2, p. 269. — Lebeuf, loc. cit. supr. qu'il

Quarțier S. Martin-des-Champs. 63 qu'il en fit don à l'Abbaye de S. Denys (c).

ffairem

opinia

e étoit.

Je for

onfar

lôme:

te di

S. M

z m

que p

deleta

réfet

i pa

da

end

nd

)ipli

Off

ш

ᅦ

.

进机

ĺ

On pourroit peut-être m'objecter que les mots devant la Porte ne conviennent pas au lieu où l'Eglise S. Martin est située; qu'elle étoit à une certaine distance de cette Porte & dans la campagne, ce qui lui a fait donner le surnom de S. Martin des Champs. Je répondrai que c'étoit la seule expression dont on pût se servir pour marguer qu'elle n'étoit pas éloignée de l'enceinte, & qu'elle étoit située dans la rue qui conduisoit directement à la Porte. L'Eglise de S. Germain-des-Prés n'étoit pas si proche de la Porte méridionale; cependant Childebert dit qu'il avoit commencé à la faire bâtir in URBE Parisiaca PROPE muros Civitatis; & dans un Diplôme de Lothaire & de Louis le Fainéant, la Chapelle S. Magloire est dite hand procul à mænibus. Il paroît donc très-yraisemblable qu'Henri I fit reconstruire l'Eglise & le Monastère de S. Martin au même lieu, ou à peu-près, où l'ancien avoit été bâti.

Si Dom Duplessis (d), souvent trop livré à la vivacité de son imagination & au desir de critiquer, avoit lu avec attention les Diplômes d'Henri I & de Philippe son sils, qui constatent la ruine du Monastère de S. Martin détruit par les Normans au IX siécle, il n'eût sans doute pas avancé avec tant de consiance que cette Eglise existoit sous le titre d'Abbaye en 983. Il s'est sondé sur une Bulle de Benoît VII, qu'il date du 30 Décembre 983, qui consirme à Elysiard, Evêque de Paris, la possession des Abbayes de S. Eloi, de

<sup>(</sup>c) Gesta Dagoberii, cap. (d) Nouvelles Annales de Paris, pag. 213.

X. Quartier.

S. Germain-le Rond, de S. Marcel, de S. Cloud,

de S. Martin-des-Champs, &c.

L'Historien de l'Eglise de Paris (e) & les Auteurs de la Collection des Historiens de France (f) l'ont. citée d'après le grand Cartulaire de N. D. (g), qui en fixe la date vers 980 : mais il n'a pas fait attention, 1° Que l'Abbaye de S. Cloud & de S. Martin n'en indique pas deux, mais seulement une sous l'invocation de ces deux Saints. Toutes celles qui sont indiquées dans cette Bulle sont dénommées séparément: Abbatiam sancti Eligii, Abbatiam sancti Germani Rotundi, Abb. sancti Marcelli Abb. sancti Clodoaldi ATQUE sancti Martini, Abb. sancti Petri; &c. 2° Que si, dans la dénomination qui suit des autres Abbayes dépendantes de l'Eglise de Paris, on lit Abbauam sancti Martini que est in campellis, ce n'est point S. Martin-des-Champs, comme l'avance Dom Duplessis, mais S. Martin de Champeaux, Abbaye qui existoit des le VII siécle, changée depuis en une Collégiale de ce Diocèse, quoique fituée & enclavée dans celui de Sens.

De ce que j'ai dit ci-dessus, il est facile de conclure qu'Henri I sit reconstruire l'Eglise & le Monastère S. Martin au même lieu, ou à peu-près, où l'ancien étoit situé; mais on ignore le temps de cette reconstruction. Un Historien anonyme, dont Duchesne (h) a publié un fragment, en parle dans un article coté 1037 en marge; ce qui pourroit faire penser que ce sut vers cette année qu'Henri auroit sait rebâtir l'Eglise de S. Martin. Mais cette époque me paroît bien incertaine; car cet Auteur

<sup>(</sup>e) Hist. Eccl. Paris. T. 1, (g) Pastoral. A. libr. 19, pag. 553. (f) Coll. Hist. Franc. T. 7, (h) Tom. 4, pag. 148. 2° Part. n° 22.

Quartier S. Martin-des-Champs. 67 parle de la guerre qu'Henri déclara aux deux Fils d'Eudes, Comte de Champagne, Etienne & Thibauld, qui refusoient de lui rendre hommage. Il désit le premier en 1041, & Geofroi Martel, Comte d'Anjou, vainquit Thibauld entre Quentin & Bleré, & réduisit la Ville de Tours sous son obéssifiance en 1042. Ce n'est qu'après avoir rendu compte de cet événement que l'Historien anonyme parle de l'Eglise S. Martin: Denique Rex Henricus construxie Ecclesiam prope mania Paristaca Urbis in honôre fantii Martini.

Il ne nous reste, sur l'origine de cette seconde Eglise de S. Martin, que la Charte d'Henri I datée de l'an 1060, 27° de son Régne, Indiction XV. Le P. Dubois trompé, comme je l'ai dit ci-dessus, par les termes ante Parissaca Urbis Portam, en a conclu que cette Charte étoit sausse, & l'on y trouve, dit-il, certainement d'autres preuves de sausseré: Facile Litteras Henrici Regis sals argues;

& certe ulias habent falsitatis notas.

Je ne puis dissimuler qu'il est impossible de concilier les trois dates qu'on lit dans la Charte d'Henri I. La 27° année du Régne de ce Prince ne concourt ni avec l'Indiction XV, ni avec l'an 1060. Henri sitt associé à la Coutonne par Robert son père, le 14 Mai 1027. Si l'on compte de cette époque, la 27° année de son Régne tomboit à l'an 1054, & alors c'étoit l'Indiction VII. Il succéda au Roi Robert le 20 Juillet 1031: si l'on date de ce jour, la 27° année étoit révolue à pareil jour de l'an 1058, & c'étoit l'Indiction XI. Les Savants Bénédictins qui nous ont donné le Gallia Christiana (i) & la Collection des Historiens

<sup>(</sup>i) Tom. 7; col. 515 & Instrum. col. 32.

de France (k), n'ayant pu concilier ces dates, se font bornés à dire qu'elles étoient vicieuses; qu'en 1060 c'étoit la 29° année du Régne d'Henri, & qu'il faut aussi corriger l'Indiction, qui étoit la XIII en cette année. On me taxeroit avec raison de témérité, si je ne me conformois pas à leur opinion, & si j'osois l'attaquer sans avoir des preuves décisives pour la détruire. Je ne doute point qu'il n'y ait erreur dans les dates, & il eût été à désirer que les Historiens que je viens de citer, nous eussent mis à portée de savoir quelles sont celles qu'il faut leur substituer. Dans cette incertitude, qu'il me soit permis de proposer mes doutes & de hazarder une conjecture. La négligence ou l'ignorance des Copistes ne leur auroit-elle point fait prendre l'année MLIX pour MLX, & l'Indiction XII pour la XVe? La première de ces erreurs peut venir de l'omission de la lettre I entre L & X. ce qui alors fait MLX, au-lieu qu'en la rétablissant elle ne fait que MLIX. Une seconde source de l'erreur des Copistes peut venir de la configuration du chiffre, qu'ils auront pris pour un X, tandis qu'il pouvoit avoir la figure d'un K, figure dont on s'est servi par abbréviation pour marquer l'I & l'x qui valent IX. Il en seroit de même pour l'Indiction XII qu'ils ont marquée XV, soit par inadvertence, soit en réunissant par en bas les deux I qui forment alors un v, au-lieu que séparés ils ne sont comptés que pour II. Mes Lecteurs sont en droit de me demander surquoi je sonde cette supposition, & pourquoi je veux substituer la date de 1059 à celle de 1060. Je leur répon-

<sup>(</sup>k) Coll. Hift. Fr. Tom. XI, p. 606 in Not.

Quartier S. Martin-des-Champs. drai, 10 Qu'il a été plus facile de se tromper sur ces chiffres que fur d'autres; 2º Que, suivant le calcul de nos anciens Historiens, Henri I est mort en 1050, & que par conséquent on ne pourroit admettre une Charte de ce Prince datée de 1060. Le fragment d'Histoire depuis le Régne de Robert jusqu'à la mort de Philippe I (l), porte qu'Henri mourut à Vitri l'an 1059. Ce même Auteur place en 1032 la mort du Roi Robert, père d'Henri I (m); la 27º année du Régne de ce Prince tomberoit par conséquent à l'année 1059. M. le Président Hénault, ce Magistrat éclairé qui mérite à tant de titres nos éloges & nos regrets, dit (n) qu'Henri parvint à la Couronne âgé d'environ 27 ans, & qu'il mourut âgé de 55 ans. Ce seroit donc 28 ans de Régne; &, suivant cette supputation, il feroit mort en 1059, qui est l'année citée par l'Historien dont le fragment est rapporté dans Duchesne. C'est aux Savants à fixer nos incertitudes à ce sujet : quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins constant qu'Henri I fut le second Fondateur de l'Eglise de S. Martin-des-Champs; qu'il lui fit plusieurs donations, & que ses libéralités furent confirmées & même augmentées par Philippe I, son fils, lorsqu'il en fit faire la dédicace, ainsi qu'il le déclare par sa Charte de 1067. Il y est dit que dès-lors on la nommoit S. Martin-des-Champs. Dom Marrier (o) prétend qu'on lui donna ce surnom, parcequ'alors ce Monastère étoit éloigné des murs de Paris de plusieurs Parasanges.

<sup>(1)</sup> Duchesne, Tom. 4, (n) Abrégé Chronol. p. 146. pag. 88. (m) Ibid. pag. 86. (o) Hist. S. Marrini, p. 43.

Recherches sur Paris.

L'affectation d'employer le nom d'une mesure usitée chez les Perses, dont on ne se servoit point en Europe, l'a fait tomber dans une erreur manifeste. Suivant Hérodote & Strabon, la plus petite parasange est de 30 stades : or le plus petit stade étant de 94 toiles 2 pieds 8 pouces de notre mesure, la paransage seroit de 2833 toises 2 pieds. & le stade ordinaire de 125 pas ou 625 pieds; les 30 donneroient une étendue de 18750 pieds ou 3125 toises, & il n'y en a qu'environ 600 de distance entre le grand Châtelet & l'Eglise S. Martin-des-Champs. Le surnom qu'on lui a donné vient de ce qu'elle étoit située hors de la Ville & dans la campagne, c'est-à-dire, dans un lieu où il y avoit moins de maisons que de jardins & de Cultures.

Henri I avoit choisi des Chanoines Séculiers pour desservir l'Eglise de S. Martin, Philippe I leur substitua, en 1079, les Religieux de Clugni (p). Sa Charte, par laquelle il la donne à Hugues, Abbé de Clugni, n'énonce point les motifs de ce changement. Du Breul (q), qui avoit avancé sans sondement que les Chanoines mis à S. Martin, par Henri I, étoient de l'Ordre de S. Augustin, me paroît encore plus répréhensible, en disant que S. Hugues en expulsa les Chanoines Réguliers de l'Ordre de S. Augustin mal vivanes, & y introduissité des Religieux de son Ordre, Philippe I ne dit point les raisons qu'il eut, il n'en laisse pas même soupçonner qui sussent des aux Chanoines, qui souscrivirent, au nombre de treize,

<sup>(</sup>p) Chopin de fac. Pol. lib. 3, art. 5. — Hift, S. Mart. p. 13: tit. 4, & Monaft, lib. 2; tit. 1, (q) Pag. 820.

Quartier S. Martin-des-Champs. 71 cet acte de cession: Hujus rei testes sunt & con-

FIRMATORES Canonici ipsius loci.

Cette donation fit perdre à l'Eglise S. Martin son premier titre d'Abbaye: ce ne sut plus qu'un Prieuré, qui est aujourd'hui le second de cet Ordre. Elle sut ratissée en 1097 par une Bulle d'Urbain II. Louis le Gros en 1111, & Louis le Jeune en 1137 consirmèrent aussi tous les priviléges & toutes les possessions des Religieux de S. Martin. Elles sont détaillées dans cette dernière Charte qu'on appelle, par cette raison, la grande Charte de S. Martin (r).

Cette Maison a eu d'abord des Prieurs Réguliers, ensuite des Commandataires au commencement du siècle dernier. Quelques - uns d'entre eux ont été Abbés de Clugni, Evêques & Cardinaux; & l'on a vu dans ce Monastère plusieurs Religieux qui ne se sont pas rendus moins recommandables par leur érudition que

par leurs vertus.

Du Breul (f), M. Piganiol (t) & son nouvel Editeur, disent que le Monastère & les dépendances de S. Martin occupent un terrein d'environ 14 arpents, entouré de murs, sortisé par des Tourelles, le tout bâti sous Hugues IV, Prieur de ce Monastère. Il n'y a jamais eu à S. Martin que trois Prieurs qui ayent porté le nom d'Hugues. L'Histoire & le Nécrologe de cette Maison sont honneur de cette enceinte à Hugues I, qui a rempli cette place depuis 1130 jusqu'en 1142. Il faut sans doute qu'elle ait été reconstruite ou ré-

<sup>(</sup>r) Hist. S. Martini, pag. (f) Pag. 853. 26. (2) Tom. 4, pag. 7. E iv

parée depuis; car Duchesne rapporte un Arrêt de 1273, rendu à l'occasion d'une contestation pour la construction de ces murs, à laquelle on travailloit alors (u).

Au commencement de ce siécle, on a fait de grandes réparations à ce Monastère, tant au-dedans qu'au-dehors. Le Cloître, qu'on avoit commencé en 1702, fut achevé en 1720. Il mit à portée d'exécuter le projet qu'on avoit formé de rebâtir le grand dortoir qui régne le long du Jardin, & qui fut fini en 1742. Dès 1712, on commença les maisons qui donnent sur la rue S. Martin; on détruisit la Prison & l'Auditoire, & l'on perça une porte symmétrique à celle du Monastère, qui donne entrée dans une cour dont les bâtiments d'égale structure furent reconstruits en 1720. On rebâtit la Prison & une Fontaine publique au coin de la rue du Vertbois, & l'on décora l'Eglise à laquelle on a ajouté ces dernières années quelques bâtiments qui forment un vestibule, cachent l'ancienne entrée qui ne flattoit pas les yeux, & présentent un Portail agréable, en attendant qu'on en puisse construire un qui soit proportionné à la hauteur de l'Edifice.

En 1765, on a adopté le Plan de faire un Marché public sur une partie du territoire de ce Prieuré. On a destiné pour cet esset un emplacement d'environ 500 toises. Ce projet a été exécuté avec la plus grande ardeur : il est d'autant plus utile, que ce Marché, qui se tenoit auparavant dans la rue, occasionnoit beaucoup d'incommodités au Public.

<sup>(</sup>u) Hist. sancti Martini, p. 167 & 168.

Avant que de quitter la rue S. Martin, je dois parler des trois cul-de-facs que nous y voyons. Celui de Clairvaux est situé près de la Cour du More. Sauval (v), qui lui donne le nom de rue, dit que les Abbés & Religieux de Clairvaux avoient en cet endroit une maison qu'ils cédèrent aux Religieux de Ruigni, & qu'on y a fait depuis un cul-de-sac qu'on nomme encore à présent la rue de Clairvaux. Ainfi, selon son opinion, il n'auroit pu être ouvert que depuis 1427, ce qui n'est pas exact; car les papiers terriers de S. Martin de 1338 & 1355 en font mention sous le nom de ruelle de la petite Troussevache: mais, comme les Abbés de Clairvaux y ont eu leur Hôtel, on en a donné le nom à ce cul-de-sac qui le conserve encore. Le second est nommé S. Fiacre. Dans les Censiers de S. Merri, il est qualifié de ruelle, ainsi que dans un Compte de 1412. Le troisième est celui de la Planchette. (Vovez ci-après, rue Mestai.)

Enfin, à l'extrémité de cette rue est située la Porte S. Martin. Lors de l'enceinte ordonné, par Philippe-Auguste, cette Porte étoit près de la rue Grenier S. Lazare: on la détruisit, & la Ville, en 1674 & 1675, sit ériger à la gloire de Louis XIV

le monument que nous y voyons.

RUE DU FAUXBOURG S. MARTIN. Cette rue doit son nom au Monastère dont je viens de parler. Elle commence à la Porte S. Martin, & finit à la grille ou pont qui traverse le grand égoût. Il s'y trouve un cul-de-sac nommé des

<sup>(</sup>v) Tom. 2, p. 167.

74 Recherches sur Paris. Egoûts, à cause de ceux qui se rendent dans cet endroit.

Rue Neuve S. Martin. Elle commence à la rue S. Martin. & finit à la rue N. D. de Nazareth au coin de celle du Pont-aux-Biches. Cette rue tire son nom du territoire sur lequel elle est située, qui s'appeloit autrefois la Pissote S. Martin (on entend par ce mot des échopes, de petites chaumières, ou lieux couverts de branchages). Elle étoit connue sous son nom actuel dès le commencement du XVe siécle. Sauval (x), qui la cite sous cette dénomination d'après un compte des Confications de 1421, la prolonge mal-à-propos depuis la Porte S. Martin jusqu'à celle du Temple. Il dit dans un autre endroit qu'elle s'est long-temps appelée rue du Murier, & véritablement le Procèsverbal de 1638 énonce la rue du Murier dite rue Neuve S. Martin; mais je ne l'ai point trouvée sous le nom de la Chiffonnerie que lui donne l'Auteur du Dénombrement des Rues de Paris, imprimé en 1757.

RUE DES MARAIS DU FAUXBOURG S. MARTIN. Elle traverse de la rue du Fauxbourg S. Martin à celle du Fauxbourg du Temple, & tire son nom des marais ou jardins potagers sur lesquels on l'a ouverte.

RUE DES FOSSÉS S. MARTIN. Elle commence à la rue du Fauxbourg S. Martin, & aboutit à une Voirie qui lui avoit fait donner le nom de

<sup>. (</sup>x) Tom. 1, p. 189.

Ouartier S. Martin-des-Champs. Chemin de la Voirie. Le Plan de Jouvin place un Cirque dans cette rue. On l'a prolongée jusqu'à la Barrière du Temple sous le nom de rue Basse S. Martin, parce qu'elle est plus basse que le Boulevard, le long duquel elle est située. Elle est énoncée sous ce dernier nom dans un Arrêt du Conseil du 7 Août 1769. Sa Majesté en rendit un second le 17 Mars 1770, par lequel elle ordonna que cette rue seroit continuée en ligne droite, parallélement à la grande allée du Rempart, jusqu'à la rue du Fauxbourg du Temple dans la largeur de trente pieds, conformément à la Déclaration du 16 Mai 1765. Par ce même Artêt, le Roi donne à la Ville le surplus du terrein situé. en cet endroit, pour être employé aux usages qui lui paroîtront les plus convenables. Cette rue a été alignée en conséquence & décorée par plufieurs beaux édifices, & l'on a changé le nom de rue Basse S, Martin en celui de Bondi, en vertu d'un troisième Arrêt du Conseil du mois de Décembre 1771.

RUE MAUBUÉ. Elle aboutit à la rue S. Martin & au coin de la rue du Poirier, vis-à-vis la rue Simon-le-Franc dont elle fait la continuation, & dont Sau-val (y) dit qu'elle portoit le nom en 1456. Dès 1323, elle avoit pris celui de Maubué, &, en 1357, on l'appeloit rue de la Fontaine Maubué, à cause de celle qu'on avoit fait construire au coin de cette rue, & qu'on a fait rebâtir à neus en 1734. Suivant les Censiers de S. Merri, on la nommoit rue de la Baudroirie en 1398, 1433,

<sup>(</sup>y) Tom. 1, pag. 150,

76 Recherches sur Paris.
1508 & 1533, parce qu'elle faisoit le retour d'équerre de la rue du Poirier qui portoit ce nom, & qui l'avoit fait donner à celle-ci.

RUE S. MAUR. Elle commence à la rue du Fauxbourg du Temple, & fait la continuation du chemin de S. Denys dont on lui donne quelque-fois le nom par extension. Elle a pris celui qu'elle porte du lieu où elle est bâtie, qui, dans tous les Titres anciens, est appelé le Chemin de S. Maur.

RUE DES MÉNÉTRIERS. Elle aboutit à la rue S. Martin & à la rue Beaubourg. Cette rue ne doit point son nom, comme on le pourroit penser, à l'Eglise de S. Julien des Ménétriers dont j'ai parlé ci-dessus, qui n'en est pas éloignée, mais aux Joueurs de Vielle qui demeuroient dans cet endroit. On trouve dans le grand Pastoral de Notre-Dame (7), un Acte du mois de Mai 1225, au Chapitre intitulé, Vicus Viellatorum, dans lequel une maison est énoncée scise in vico des Jugleours; &, dans un Terrier de S. Martin-des-Champs du XIIIe siècle, cette rue est nommée vicus Joculatorum. En 1300, on l'appeloit rue des Jugleurs, & aux Jongleurs en 1325. Au commencement du XVe siècle, on disoit rue des Ménestrels. Elle porte ce nom dans le compte des Matines du Chapitre Notre-Dame en 1433. On la trouve dans le compte des Anniversaires de ce Chapitre en 1482 (a) sous celui des Ménétriers. Par le mot de Ménétriers, on entend aujourd'hui les Joueurs de Vielle ou de Violon qui vont dans les Guinguettes.

<sup>(2)</sup> Past. A. fo 815. (a) Fo 166, vo.

Quartier S. Martin-des-Champs. 77 & dans les Villages; celui de Jongleurs signifioir aussi la même chose: mais dans l'origine c'étoient des Poëtes qui alloient réciter leurs Vers chez les Grands. Ensuite on donna ce nom à des Bâteleurs ou Farceurs qui chantoient les Poësses des Trouvères ou Troubadours, & accompagnoient ces chants ou récits sur différents instruments.

RUE DU CLOÎTRE S. MERRI. Elle aboutit dans la rue S. Martin & dans celle de la Verrerie. Ce Cloître comprenoit autrefois les rues Taillepain & Brisemiche, & étoit fermé à toutes ses issues. A l'entrée du côté de la rue S. Martin, il y avoit une Porte & une Barrière, & cet endroit en avoit pris le nom de la Barre S. Merri. Ce nom pouvoit aussi venir de la Jurisdiction temporelle que les Chanoines de S. Merri faisoient exercer en cet endroit; car leur Auditoire & les Prisons du Chapitre y étoient situées, & c'est-là qu'on tient encore les Assemblées Capitulaires.

La Jurisdiction Consulaire se tient dans une maison qui fait partie de ce Cloître. C'est par cette raison qu'on a souvent donné le nom de rue des Consuls à la partie de ce Cloître du côté de la

rue de la Verrerie qui y conduit.

LES JUGES CONSULS. Ils furent établis à Paris, par Edit de Charles IX du mois de Novembre 1563, pour connoître & décider sommairement toutes contestations entre Marchands & autres pour le fait de la marchandise, & les juger sans appel, pourvu que la demande n'excéde pas 500 livres. Cet établissement, dont on ne connoissoit pas encore alors toute l'utilité, soussirité d'abord quelques difficultés, & le Parlement n'en-

Recherches fur Paris.

registra l'Edit que par provision, & en obéissant aux Lettres de Jussion qui lui furent adressées; mais ensuite cet Edit sut enregistré purement & simplement au mois de Janvier 1565. En conséquence, on choisit tous les ans un Juge & quatre Consuls pour exercer cette Jurisdiction. Elle prit d'abord l'Auditoire de S. Magloire pour y tenir ses séances; mais le 16 Novembre 1570, elle acheta dans le Cloître S. Merri les maisons du Président Baillet, & les sit distribuer & disposer d'une saçon convenable pour y donner ses Audiences, qu'elle a toujours continué d'y tenir jusqu'à présent.

RUE NEUVE S. MERRI. Elle commence à la rue S. Martin, & finit à la rue Barre-du-Bec, visà-vis celle de Ste Croix de la Bretonnerie. Cette rue étoit déja bâtie au commencement du XIIIe siêcle, & peu après la nouvelle enceinte ordonnée par Philippe-Auguste. Il en est fait mention dans une Bulle d'Honoré III du 4 des Ides de Septembre (le 10) 1221, pour la confirmation des Priviléges & des possessions de l'Abbaye de Livri qui jouissoit, dans cette rue, d'un four qu'elle tenoit de la libéralité de Matthieu de Marli (b). On lui donna le nom de Neuve non-seulement parce qu'else étoit nouvellement bâtie, mais encore pour la distinguer de la rue de la Verrerie, qu'on appeloit encore en 1284 (c) rue S. Merri dans sa partie occidentale. Elle est indiquée sous son nom actuel dans l'accord fait entre Philippe le Hardi & le Chapitre S. Merri en 1273, & elle l'a toujours conservé depuis.

<sup>(</sup>b) Cartul. Livriac. — Gall. (c) Cart. S. Magl. fo 407. Christ. Tom. 7, Instr. col. 93.

. Quartier S. Martin-des-Champs.

A l'extrémité de cette rue est un cul-de-sac appelé du Bœus. Dans les actes les plus anciens des Archives de S. Merri, il est nommé de Becoye, &, dans les Lettres de Philippe le Hardi, que je viens de citer, de Bues & Oë. Dans les Titres subséquents, on lit de Bœus & Ouë, & enfin cul-de-sac de la rue Neuve S. Merri; mais je n'ai point lu qu'il ait jamais porté le nom de la rue à Bouvetins, comme l'a pensé l'Abbé Lebeus (d).

Le Bureau des Jurés Crieurs est situé dans cette rue. Une Tradition que je n'ai trouvée appuyée sur aucun témoignage, veut que Catherine de Médicis ait logé dans cette maison. Je ne trouve pas plus de sondement à celle sur la soi de laquelle on veut que la maison voisine, qui a dû faire partie de la première, ait appartenu à Blanche de Castille, mère de S. Louis. On n'y voit point ses Armes: une simple Fleur de Lys, qu'on voit au premier quartier, ne sussit pas pour prouver que ce sût l'Hôtel d'une Reine de France. Mais la dorure, la sculpture & la peinture qu'on voit encore dans un Cabinet \*, prouvent qu'il a appartenu à des Personnes d'un rang très-distingué.

RUE MESLAI. Elle traverse de la rue S. Martin à celle du Temple. Dès l'année 1696, il avoit été ordonné, par Arrêt du Conseil, que cette rue seroit alignée & couverte de maisons; cependant il n'eut point alors son exécution, ce qu'on ne doit vraisemblablement attribuer qu'à certaines

(d) Tom. 2, pag. 592.

\* Il est occupé aujourd'hui par M. Dupont, Maître de Mathématiques, qui se fait un plaisir de le faire voir aux Curieux.

circonstances dans lesquelles la Ville se trouvoit alors. On ne pouvoit applanir la Butte S. Martin, ni transporter les terres, sans des dépenses considérables qu'elle n'étoit pas en état de faire. Au commencement de ce siécle, il n'y avoit encore que quelques maisons du côté de la rue du Temple: la principale étoit l'Hôtel de M. de Meslai. dont la rue a pris le nom. Elle s'appeloit alors rue des Remparts. On en voit une autre sur les Plans de la Caille & de de Lisle, qu'ils nomment-Ménagerie. Du côté de la rue S. Martin, étoit une butte ou tertre sur lequel étoient trois moulins. On commença aussi à bâtir de ce côté, & c'est ce qui forme aujourd'hui le cul-de-sac de la Planchette. Mais lorsqu'on se fut déterminé à faire applanir cette butte, on aligna la rue Meslai avec celle de Sie Apolline, & on la nomma rue sainte Avolline ou de Bourbon, comme on le peut voir sur le Plan de la Caille. Le Roi, par sa Déclaration de 1726, ayant permis de continuer cette rue, elle a enfin été couverte de maisons des deux côtés, & appelée rue Meslai dans toute son étendue. Ainsi c'est sans raison qu'on indique encore fur les Plans de l'Abbé de la Grive & de M. Robert une rue des Remparts, qui n'existe plus que dans la rue Meslai même qui la représente. Le Plan de M. de Lisse n'est pas exact non plus en cette partie, puisqu'il y marque cette rue comme totalement bâtie en 1716, quoiqu'elle ne l'ait été que plus de dix ans après.

Le cul-de-sac de la Planchette étoit encore, en 1680, le commencement d'une rue ouverte, mais qu'on n'a pas continuée, comme je l'ai dit ci-dessus. Dans un Compte de 1423, rapporté par Sauval

Quartier S. Martin-des-Champs Sauval (c), on trouve l'indication d'une maison, rue S. Martin, devant la Planchette; & je trouve (f) un contrat de vente du 15 Octobre 1614 d'une maison, rue S. Martin, où pendoit pour enseigne la Planchette. Je conjecture que ce nom pouvoit venir de la Planche ou petit Pont qui facilitoit lé passage sur l'Egoût qui passoit à découvert en cet endroit, depuis la rue du Temple jusqu'à celle de S. Martin. Il y a dans les Archives de S. Martin plusieurs Titres des XIII. & XIV. siecles, qui font mention de la Pissotte & de la Muette S. Martin. Sauval (g) parle d'une Courtille située en 1244 devant la Pissotte S. Martin, & dit qu'il n'a pu Savoir ce que signifie le mot de Pissotte. L'Abbe Lebeuf, plus curieux que lui, ou plus heureux dans ses recherches, a trouve dans le Glossaire de Ducange que les mots Pista & Pergula significient de petites Chaumières ou lieux couverts de branchages. Il dit auffi d'après le même Auteur, au mot Mueta, que Muette indique une Tour qui étoit apparemment au coin du clos de ce Prieure, ou plutôt une espèce de petite cloche qui rend un son sourd.

RUE MICHEL-LE-COMTE. Elle donne d'un bout dans la rue Beaubourg, vis-à-vis la rue Grenier S. Lazare dont elle fait la continuation, & de l'autrè dans la rue du Temple au coin de celle de S' Avoie. Dès le milieu du XIII siècle, elle portoit ce nom, vicus Michaelis Comitis, & n'en à pas changé depuis. C'est par erreur de Gopiste que, dans la Liste du XV siècle, elle est nommée Michel-le-Court.

<sup>(</sup>e) Tom. 3; p. 259. (f) Arch. de l'Archev. X. Quartier.

<sup>(</sup>g) Tem. 1, p. 67 & 79.

4 Recherches sur Paris.

nombre s'étoit déja fort augmenté. Les Religieux de S. Martin donnèrent à l'Eglise S. Nicolas un Clos environné de murs, pour en faire un Cimetière. Le Curé & les Paroissiens s'engagèrent, de leur côté, à faire faire à leurs frais un chemin ou rue pour y conduire. La même année 1220, l'Evêque de Paris bénit ce nouveau Cimetière; la rue qui fut ouverte à cet esset en prit le nom, & l'a toujours conservé depuis. Ainsi je ne sais sur quoi se sont fondés Gomboust & Bullet pour lui donner le nom de rue Chapon, dont elle a toujours été distinguée.

Vis-à-vis cette rue, & dans celle de S. Martin, étoit une maison appartenante au sieur Galland, ayant pour enseigne S. Fiacre (1). Elle étoit occupée, en 1637, par Jacques Sauvage, qui tenoit les Coches publics. Il imagina de faire faire des carosses auxquels on donna le nom de Fiacres: on les appelle encore ainsi, & même les Cochers

qui les conduisent.

RUE PHELIPEAUX. Elle aboutit dans la rue du Temple, & au coin des rues Frépillon & de la Croix. Son véritable nom est Frépaut. Elle le portoit en 1397: on l'a depuis altéré & désiguré. Dans la Liste du XV° siècle, elle est nommée Frapault; suivant Corrozet Fripaux en 1560, & Frépaux suivant Sauval; Frippau, dans le Procèsverbal de 1636; Phelipot sur les Plans de Gomboust, de Bullet & de Jouvin; & Philipot sur celui de M. de Lisse. On a cru devoir adoucir ce nom en l'appelant Phelipeaux, & ce changement a prévalu.

<sup>(7)</sup> Ms. de S. Germain-des-Prés, coté 1585.

RUE PIERRE AULARD. Elle commence à la rue Neuve S. Merri, &, retournant en équerre, aboutit à la rue du Poirier. Ainsi elle formoit autrefois deux rues distinctes & désignées, dans les anciens Titres, sous différents noms que Sauval & d'autres ont confondus. La partie qui donne dans la rue Neuve S. Merri s'appeloit, en 1273, vicus Aufridi de Gressibus, & au siècle suivant, la rue Espaulart. L'autre partie, aboutissant dans la rue du Poirier, étoit nommée vicus Petri Oilart. Elles font toutes deux distinguées dans le Rôle de Taxe de 1313, Sauval s'est trompé, ainsi que ceux qui l'ont suivi, en disant qu'elle s'appeloit Pierre Diliart en 1273: il ne s'en est apparemment rapporté qu'à des copies infidèles du Concordat passé en cette année entre Philippe le Hardi & le Chapitre de S. Merri. Celle qui se trouve insérée dans le premier Tome des preuves de l'Histoire de Paris (page 24), d'après un Ms. de la Bibliothéque Coislin où Sauval pouvoit l'avoir vue, est défectueuse à tous égards par les omissions, les changements de noms, les contresens, & autres fautes de toute espèce: l'original porte bien distinctement, vicus Petri Oilart. Ce nom ne tarda pas à changer: on trouve dans les Archives de S. Merri, un acte de 1303 qui prouve que les pauvres Femmes de la Porte du Temple avoient une maison dans la rue Pierre Allard. On lui donne le même nom dans le Rôle de 1313. Guillot écrit Pierre O Lard, d'autres au Lard & Aulart. Il n'y a aucun fondement dans la conjecture de M. Piganiol (m), qui dit que ce nom est « apparemment

<sup>(</sup>m) Tom. 3, pag. 467.

» corrompu de Pierre Liard, qui peut-être étoit un » Bourgeois qui y demeuroit ». Il me semble qu'il n'est pas mieux sondé que Sauval (n) à la nommer rue de la Pierre au Lard. Sur le Plan de d'Heulland, elle est écrite Pierre au Rat, & dans Corrozet Pierre au Lait. Je conviendrai cependant que, dans une Sentence d'Hugues Aubriot, rendue en 1377, il est fait mention d'une maison, scise rue Pierre au Lait, aboutissant en la rue Neuve S. Merri; mais je crois que c'est une faute du Copiste, ne l'ayant point trouvée nommée ainsi dans aucun autre acte. En 1500, cette rue n'étoit plus distinguée de la rue Espaulart, & depuis on la trouve toujours sous le même nom qu'elle porte aujourd'hui.

RUE DU POIRIER. Elle traverse de la rue Neuve S. Merri à la rue Maubué. L'inexactitude des Copistes de l'accord fait entre Philippe le Hardi & le Chapitre de S. Merri en 1273, a occasionné celle de Sauval (0) & de ses Copistes. C'est malà-propos qu'ils donnent à cette rue, d'après cet accord Parva Bouclearia. Elle porte le même nom dans un acte de 1302, & celui de petite Bouclerie en 1308 (p). Guillot l'appelle aussi la Bouclerie, & Sauval (q) en étoit déja convenu luimême. Il a encore tort d'ajouter qu'en 1432 elle se nommoit la rue Espaulare, ainsi que je l'ai remarqué à l'article précédent. Au nom de la petite Bouclerie succède celui de la Baudroirie,

<sup>(</sup>n) Tom. 1, pag. 157. (p) Archiv. de S. Merri. (o) Tom. 1, pag. 158. (q) Tom. 1, p. 118,

Quartier S. Martin-des-Champs. 87 qu'elle portoit encore en 1512, & même en 1597, quoiqu'avant cette dernière époque on lui eût donné le nom du Poirier, à cause d'une enseigne. Corroset la nomme la Baudrerie, & l'Auteur des Tablettes Parissennes la Bloquerie; dénomination qui ne peut convenir à cette rue, puisque Corrozet les distingue l'une de l'autre.

RUE DU PONT AUX BICHES. Elle continue la rue de la Croix, jusqu'au coin des rues Notre-Dame de Nazareth, & Neuve S. Martin. Ce nom lui vient d'un petit Pont construit sur l'Egoût, pour faciliter la communication des deux rues auxquelles elle aboutit, & d'une enseigne des Biches. Vis-à-vis son extrémité est un petit cul-de-sac, qui porte le même nom: il a été aussi appelé cul-de-sac de la Chiffonnerie par ceux qui, comme je l'ai dit plus haut, donnoient ce nom à la rue Neuve S. Martin: il est ainsi nommé dans une Sentence de Police du 18 Juillet 1727.

RUE DES RÉCOLLETS. Elle commence à la rue du Fauxbourg S. Laurent, & finit à celle de Carême-prenant, vis-à-vis l'Hôpital S. Louis. Ce n'étoit qu'une ruelle, à laquelle on a donné le nom des Religieux dont l'enclos régne le long de cette rue.

RUE DU RENARD. Elle traverse de la rue Neuve S. Merri dans celle de la Verrerie. Elle s'appeloit anciennement la Cour Robert de Paris, ou la Cour Robert. On trouve, dans les Archives de S. Merri, des Lettres du Chapitre de Notre-Dame, de 1185, dans lesquelles elle est énoncée sous ce nom, ainsi que dans un acte d'acquisition d'une mai-

son. (r) pour la Fondation de la Chapelle S. Jeanl'Evangéliste à Notre-Dame, du mois de Mars 1271, dans l'accord de 1273 & dans d'autres actes. Guillot lui donne le même nom. Sur le Plan Ms. de 1512, elle est écrite rue de Cour Robert, autrement du Renard. Corrozet l'appelle rue du Regnard qui prêche.

RUE SIMON-LE-FRANC. Elle aboutit à la rue 5" Avoie & à la rue Maubué, qui en fait la contimuation; elle en portoit même le nom, comme le l'ai dit ci-dessus. Cette rue est très ancienne: Sauval parle d'un Simon Franque, mort avant 1211. Ce qu'il y a de certain, c'est que, suivant les Cartulaires de S. Maur & de S. Eloi, il y avoit une rue de ce nom en 1237. Je n'ai pu découvrir pourquoi, dans la liasse des Titres de S. Merri étiquetée rue Simon-le-Franc, elle est appelée vicus de Byeria. Dans un acte de 1250, il est fait mention d'une maison & Chapelle de la Sto Trinité qui ne subsiste plus, & sur laquelle je n'ai trouvé aucunes lumières. Je crois que c'est une faute ou une méprise, & que dans cet acte il est question du cul-de-sac de la rue de Venise, qui portoit le nom de Byeria dès 1210. Au reste, cette rue reparoît dans les mêmes Archives sous le nom de Simon Franque dans l'accord de 1273, de Simon Franc en 1351, & de Simon-le-Franc la même année; elle l'a toujours conservé depuis.

RUE TAILLEPAIN. Elle aboutit à la rue Brisemiche & au Cloître S. Merri. J'ai déja remarqué

<sup>(</sup>r) Bibl. du Roi. Mf. coté 1181, B. pag. 183.

Quartier S. Martin-des-Champs. à l'article de la rue Brisemiche, qu'on l'avoit confondue avec celle-ci qui, depuis le Cloître jusqu'à la rue Neuve S. Merri, se nommoit Baillehoë. Dès 1420, on donna le nom de Brisemiche à la partie de la rue Taillepain depuis le Cloître jusqu'à l'angle en retour, & depuis là elle conserva le nom de Baillehoë. On disoit en Brisemiche & en Baillehouë en 1451, 1490 & 1496. Dans un Procèsverbal de 1572, elle est dite rue Brisemiche faisant hache, & cela seulement pour en conserver l'ancien nom; ear, sur un Plan Ms. de 1512, elle est nommée Brise-pain, dans le retour d'équerre Baillehouë, & Brisemiche depuis la rue Neuve S. Merri jusqu'au Cloître. Le nom de Brise-pain a été successivement changé en celui de Mâche-pain, Tranche-pain, Planche-pain, & enfin Taille-pain qui lui

RUE TRANSNONAIN. Elle aboutit à la rue au Maire, & au coin des rues Grenier S. Lazare & Michel·le-Comte. Le premier nom que cette rue ait porté est celui de Châlons: elle le devoit à l'Hôtel des Evêques de Châlons, situé où est aujour-d'hui le Couvent des Carmelites. (Voyez ci-dessus, rue Chapon.) On le lui donnoit encore en 1323 & 1379; mais, depuis la rue Chapon jusqu'à la rue au Maire, on la nommoit Trace-Nonain. La mauvaise réputation des semmes qui demeuroient dans la rue Chapon, sit donner à celle-ci, par le bas peuple, des noms peu décents auxquels a succédé celui qu'elle porte aujourd'hui.

est resté.

RUE DE LA VERRERIE. La partie de cette rue qui dépend du Quartier que je décris, commence à la rue S. Martin, & finit au coin de la rue

Recherches sur Paris.

Barre-du-Bec. J'ai déja observé qu'en cet endroitci, on l'appeloit rue S. Merri. Je n'ai pu trouver quand elle a quitte ce nom pour prendre, dans sa totalité, celui de la Verrerie que portoit l'autre partie; mais il est certain qu'elle étoit ainsi

dénommée en 1380.

Plusieurs Titres (f) font mention d'une rue nommée Héliot de Brie, qui devoit aboutir dans celle-ci, & qui ne subsiste plus. Sauval (2) dit que si ce n'est pas la rue Jean Pain-Mollet, il ne sait quelle elle peut être. Il s'est trompé dans sa coniecture: car la rue Jean Pain-Mollet existoit sous ce nom en 1261, comme je le prouverai en traitant de cette rue (Quartier de la Gréve).

. Il me paroît que la rue Héliot de Brie étoit située entre les rues S. Bon & de la Poterie. Le Cartulaire de S. Maur, que je viens de citer, l'indique affez clairement, & ceux de Ste Géneviève (u) ne permettent pas d'en douter : ils Enoncent domum Helyoti de Braia in quadrivio sancti Mederici in strata quæ tendit versus orientem.

RUE DES VERTUS. Elle traverse de la rue des Gravilliers à la rue Phelipeaux. Je n'ai trouvé aucunes lumières fur l'origine ni fur l'étymologie du nom de cette rue: je l'ai vûe indiquée, pour la première fois, dans un papier censier de S. Martin en 1546.

RUE DU VERDBOIS. Elle commence à la rue S. Martin, & finit au Pont aux Biches. Il paroît

<sup>(</sup>f) Cartul. de S. Maur de I (u) Cartulaire de sainte Géneviève de 1243, fo 16, &c de 1255, fo 103. l'ann. 1284, fo 407. (t) Tom. 1, pag. 170.

qu'anciennement on ne la distinguoir pas de la rue Neuve S. Laurent, dont elle fait la continuation; car, dans le Censier de S. Martin de 1546, que je viens de citer, on lit rue Neuve S. Laurent dite du Verbois. Comme cet endroit étoit en marais & en jardinages, il est assez vraisemblable que le nom du Verdbois, qu'on lui a donné, vient des arbres qui environnoient de ce côté l'enclos du Prieuré S. Martin, avant qu'on eût percé cette rue. Quelques Plans, tels que ceux qui ont été publiés par Gomboust, Bullet, de Fer, la Caille, &c. la désignent sous le nom du Gaillard-bois.

RUE DES VINAIGRIERS. Elle commence à la rue du Fauxhourg S. Martin, &, se divisant ensuite en deux branches, elle aboutit à la rue de Carême-prenant & à celle des marais S. Martin. Ce n'est qu'une ruelle ou chemin serpemant, dont le commencement est désigné, sur la plûpart de nos Plans, sous le nom de rue de Carême-prenant. Elle doit celui qu'elle porte à un champ, appelé des Vinaigriers, qu'elle cotoie & dont elle suit les irrégularités. Sur le Plan de Mérian, publié en 1654, elle est nommée ruelle à l'Héritier.

Fin du dixieme Quartier.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

#### Des objets contenus dans ce X' Quartier.

| <b>A</b>                             |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| A Gnes aux Truyes. (rue) P. 6        | Chiffonnerie. (rue & cul-de-sae  |
| Anglois (cul-de-fac des) 6 & 14      | de la) Pag. 74 & 87              |
| Apolline. (rue Ste) 80               | Clairvaux. (cul-de-fac de) 73    |
| Aumaire )                            | Cloître. (rue de l'Etable du) 8  |
| Aumere {rue} 38                      | Consuls (rue des) 77             |
| Baillehoë. (rue) 7,8 & 89            | Coq. (rue du)                    |
| Bains. (rue Geoffoi des) 15          | Cordiers. (rue aux) 38           |
| Barbette. (la Courtille) 9           | Correarii. (vicus) 12            |
| Baudraerie. (rue & ) 12,             | Corroyerie. (rue de la) ibid.    |
| Baudrerie.   cul-de- > 75,           | Cour-au-villain. (rue) 13        |
| Baudroirie. (facdela) 87.            | Cour Robert de Paris (la) 87     |
| 70 . 77                              | Croix (rue de la) 14             |
| Beaubourg (rue) 3                    | Croix-neuve (rue de la) ibid.    |
| Bec-oye (cul-de-fac de) 79           | Cul-de-Pet. (ruelle) 20          |
| Begonis. (vicus Roberti)             | Cul-de-sal le Grand. 4 & 2.1     |
| Bertaut. (cul-de-sac du Tripot       | Cul-de-sac le Petit.             |
| de) 5,66°21.                         | Cul-de-fac fans Chef.            |
| Biches. (rue du Pont aux) 87         | Cul-de-fac. (rue du) 20          |
| Biches. (cul-de-fac du Pont          | Dagouri. (ruelle)                |
| aux) ibid.                           | Egoûts. (cul-de-sac des) 73      |
| Bloquerie. (rue de la) 13 & 87       | Epernon. (la Courtille Jaque-    |
|                                      | line d')                         |
| Bouf. Buef & Oe. } cul-de-fac du) 79 | Espaulart (rue) 8, & 86          |
| Bondi. (rue de) 75                   | Etuves. (rue des)                |
| Boucherie. (rue de la petite) 86     | Fiacre. (cul-de-fac S.) 73       |
| Bouclearia. (parva) ibid.            | Fontaines (rue des)              |
| Bouclerie. (la) 86                   | Frapault.)                       |
| Bourbon. (rue de)                    | Frépaux. \( \) rue \( \) 84      |
| Brisemiche. (rue) 7 & 89             | Frippau.                         |
| Brife-pain. (rue) 8                  | Frépillon. (rue) 20              |
| Byeria. (vicus de) 88                | Gaillard-Bois. (rue du) or       |
| Campis (vicus de parvis) 9           | Geoffroi-l'Angevin. (rue) 20     |
| Carême-prenant. (rue de) 8 & 91      | Gravelier. ( rue )               |
| Carmelites. (les)                    | Gravilliers. { rue des } 21      |
| Cavées. (ruelle des)                 | Gressibus. (vicus Aufridi de) 85 |
| Châlons. (rue de) 89                 | Héliot-de-Brie. (rue) 90         |
| Champs. (rue des Petits) 9           | Héritier. (ruelle à l') 91       |
| Chapon. (rue) ibid.                  | Jean-Robert. (rue) 21            |
| Chavetiers, (rue à) 8                | Jésus. (Hôpit, du S. Nom de) 21  |

| Table al                                                                          | phabétique. 93                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Jongleurs.                                                                        | Montmorenci. (rue de) Pag. 83.    |
| Jongleurs. } rue des ) Pag. 76                                                    | More. (rue Cour du) 13            |
| Joculatorum, (vicus) ibid.                                                        | Morts. (Cour des) 14              |
| Juges Consuls. (les) 77                                                           | Moulins. (rue des)                |
| Julien. (rue ou ruelle S.) 14                                                     | Murier. (rue du)                  |
| Laurent. (l'Eglife S.) 22                                                         | Nazareth. (rue N. D. de) 83       |
| Laurent. (rue Neuve S.) ibid.                                                     |                                   |
| Laurent. (tue du Fauxbourg S.)                                                    |                                   |
| ibid.                                                                             |                                   |
| Lazare. ( rue Garnier, & Gro-                                                     | Motte-Dame (mie)                  |
| nier S.) Lingarière. (rue) Louis. (Hôpital S.) Louis. (rue de l'Hôpital S.) ibid. | : Oilard. (vicus Patri) 85        |
| Lingarière (rue)                                                                  | Palée. (rue) . 9 & 13             |
| Louis. (Hôpital S.)                                                               | Palée. (rue Jehan) 13             |
| Louis. (rue de l'Hôpital S.) ibid.                                                | Paon. (ruelle devant le petit) 11 |
| Louis. (cul-de-sac S.) 37                                                         | *1 1'                             |
| Mâchepain. (rue) 89                                                               |                                   |
| Maire. (rue au) 37                                                                |                                   |
| Magdeleine. (les Filles de la) 16                                                 | Pierre au Rat (rue) 86            |
| Marais. (rue des) 74                                                              |                                   |
| Martin des Champs. (le Prieu-                                                     |                                   |
| ré Royal de S.) • 57                                                              |                                   |
| Martin. (rue S.) 38                                                               | Plâtrière. (rue de la) ibid.      |
| Martin. (rue basse S.) 75                                                         | D · · · / 1 \                     |
| Martin. (rue du Fauxbourg                                                         |                                   |
| S.) 7                                                                             | Poterie. 7 rue de la fausse)      |
| Martin. (rue des Fosses S.) 74                                                    | Poterne. 5 4, 13 & 14.            |
| Martin. (rue Neuve S.) 74                                                         | Récollets. (les) 32               |
| Martin. (la Pissote S.) 74                                                        | TO / 11 - + - / 1                 |
| Maubué. (rue) 7                                                                   | Remparts. (rue des) 80            |
| Maur. (rue S.) 70                                                                 |                                   |
| Ménétriers. (l'Eglise S. Julier                                                   |                                   |
| des) 49                                                                           |                                   |
| Ménétriers. } rue des ) 7                                                         | Rome. (cul-de-sac du Puits        |
| Ménestrels. S rue des 5 7                                                         | uc) wu.                           |
| Merri. (l'Eglise S.) 40                                                           | Simon-Franque. rue) 88            |
| Merri. (rue S.)                                                                   | Simon-le-Franc.                   |
| Merri. (l'Archet S.)                                                              | Taillepain. (rue) \$ & 88         |
| Merri. (rue du Cloître S.) 7                                                      |                                   |
| Merri. (la Barre S.) ibia                                                         |                                   |
| Merri. (rue Neuve S.) 7                                                           |                                   |
| Mérri. (cul-de sac de la ru                                                       |                                   |
| Neuve S.) 7                                                                       | petite) 73                        |
| Merri. (rue de la Porte S.) 3                                                     | 9 Verbois. (rue du) 22 & 90       |
| Meslai. (rue) 7<br>Michel. (Chapelle S.) 5                                        | y Verrerie. (rue de la) 89        |
| Michel le Compa                                                                   | 6 Vertus. (rue des) 90            |
| Michel-le-Comte. rue) 8                                                           | Viellatorum. (vicus) 76           |
| Mighal (oulds Cos S A                                                             | Vinaigners. (fue des) 91          |
| Michel. (cul-de-fac S.) 3                                                         | 4 Voirie. (Chemin de la) 75       |

Table al-bableians

#### APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.

JAI LU, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manuscrit, intitulé: Recherches oriciques, historiques & topographiques sur la Ville de Paris, &c. Quartier de S. Martin-des-Champs. Cet Ouvrage, rempli de recherches curieuses &c. intéressantes, accompagnées d'une cratique sage, judicieuse & éclairée, m'a paru très-digne de l'impression. A Paris, le 3 Juillet 1773. Signé, BEJOT.

Le Privilège du Roi se trouve à la sin du premier Quartier.

# ONZIÈME QUARTIER. LA GRÉVE.

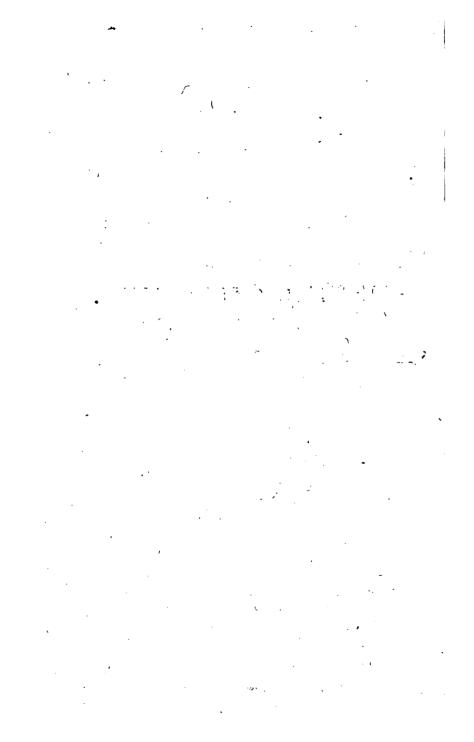

# RECHERCHES

CRITIQUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

SUR

### LAVILLE DE PARIS,

DEPUIS SES COMMENCEMENTS CONNUS.

JUSQU'A PRÉSENT;

Avec le PLAN de chaque Quartier:

Par le S. JAILLOT, Géographe Ordinaire du Roi. de l'Academie Royale des Sciences et Belles Lettres d'Angers. Quid verum... curo & rogo, & commis in hoc sum Horat Libr. I, Epist. I.



#### A PARIS,

Chez l'Auteur Quai et a côté des grands Augustins.

Chez Aug. Mart. LOTTIN ainé, Imprimeur-Libraire ruë St Jacques, au Cocq.

M. DCC. LXXIII.

Avec Approbation, et Privilége du Roi.

# 5.11世以社会民义团建

## CHIQUES, 10

#### BISTORIÇUMS ET TOPOGRAPHIQUES

 $d \subseteq S$ 

PARAGORAL AND AND STRUCTURE OF A STATE OF A

THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

The first of the following of the second of

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

The analysis and the second of the second of

and the transfer of the second se

WEST DISTRICT

Aug Grounders on the star die the

THE NEW YOUNDATION

٠.,

;.

÷

,

. . .

.

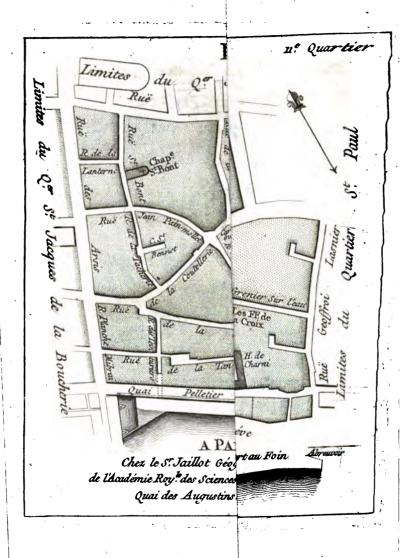



## RECHERCHES

CRITIOUES,

HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

SUR LA VILLE DE PARIS.

## XI. QUARTIER.

## LAGRÉVE.

Geoffroi-l'Afnier, & par la vieille rue du Temple exclusivement; au septentrion, par les rues de la Croix-Blanche & de la Verrerie exclusivement; à l'occident, par les rues des Arsis & de Planchemibrai inclusivement; & au midi, par les quais Pelletier & de la Gréve inclusivement, jusqu'au coin de la rue Geoffroi-l'Afnier.

On y compte trente-trois rues, deux cul-defacs, deux Eglises Paroissiales, deux Chapelles, une Communauté de Filles, un Hôpital, l'Hôtel-de-Ville, deux Places, &c.

RUE DES ARSIS. Elle est située entre les rués Planchemibrai & S. Martin, depuis la rue de la Vannerie jusqu'à celle de la Verrerie. Sau-

- Recherches fur Paris. val (a) dit qu'en 1130 elle s'appeloit vicus de Arsionibus, en 1195, vicus de Assiz. & il la: nomme des Assis. Les étymologies qu'il en donne ne me paroissent appuiyées que sur des conjectures qu'il ne seroit pas difficile de détruire. Je dets observer que les titres nomment indiffér. remment cette rue des Assis, des Arcis & des Arsis, mais plus ordinairement de cette dernière manière, comme on peut le voir dans ceux de S. Merri de 1218, 1231, 1313, &c. Je la trouve en 1254 (b) appellée Magnus Vicus qui dicitur des Ars. Le Cenfier de S. Eloi de 1367 énonce rue des Arsis, une maison qui fait le coin d'une ruelle que va vers S. Jacques devers la Planche de Mibrai, Cette ruelle s'appeloit en 1304, ruelle Richard Arrode; elle est aujourd'hui comprise dans l'Eglise (c). La rue des Arsis sut élargie en 1673, ainfi que la rue Planchemibrai.

Rue des Barres. Elle aboutit d'un côté à la rue S. Antoine, & de l'autre au quai de la Gréve, & doit son nom à l'Hôtel des Barres, qui est aujourd'hui l'Hôtel de Charni. Cet Hôtel existoit au XIII fiécle, & fut amorti au mois de Juin. 1364, en faveur des Religieux de S. Maur des Fosses; il s'appeloit (d) l'Hôtel S. Mor, autrement de la Barre: vis-à-vis étoient des moulins qui en dépendoient, & qui en portoient le nom. En 1293, ils appartenoient aux Templiers; de-la vient que cette rue a été ap-

<sup>(</sup>a) Tom. I. pag. 110.

cherie, p. 22. (d) Cenf. de S. Eloi, Cartuf.

<sup>(</sup>b) Pattoral A. p. 654. (c) Voyez l'Histoire de la de S. Maur. Paroisse S. Jacques de la Bou-

Quartier de la Gréve.

pelée, tantôt la ruelle aux Moulins des Barres, & tantôt ruelle des Moulins du Temple: mais ce n'étoit que depuis la rue de la Mortellerie jusqu'à la Rivière, qu'elle portoit ce nom; la partie du côté de la rue S. Antoine étoit confondue avec la rue du Pourtour, alors appelée rue du Cimetière S. Gervais. Vers la fin du XIV fiécle, on la nomma rue du Chevet S. Gervais, & rue des Barres. Avant le milieu du XVI fiécle, le bout de cette rue, du côté de la rivière, a été nommé rue Malivaux, comme on peut le voir fur les Plans de Boisseau & de Gomboust; on lui donnoit ce nom à cause du Moulin de Malivaux, qui étoit placé sur la rivière, en face de cette rue.

LES FILLES DE LA CONGRÉGATION DE LA CROIX. C'est sans aucun fondement que M. Robert, qui n'a point marqué cette Maison sur son plan, en fait mention dans sa Nomenclature sous l'époque de 1637, & sous le nom de Filles de la Congregation de Notre-Dame. J'aurai occasion de parler de l'origine de cette Congrégation, en traitant de leur établissement au cul-de sac Guémené, quartier S. Antoine; j'observerai seulement ici, qu'en vertu de la permission de M. Jean-François de Gondi, du 13 Février 1640. ces Filles s'étoient établies à Brie-Comte-Robert. Les Statuts qui leur furent donnés le 27 Avril de la même année, leur défendoient de faire aucun vœu folemnel: leur Bienfaitrice ne crut pas dans la suite devoir s'astreindre à cette loi: elle exigea même que ces Filles s'engageassent comme les Religieuses, & en donna l'exemple. Celles qui voulurent l'imiter, la suivirent à Paris, Recherches sur Paris.

où elles s'établirent près de la Place Royale: celles qui restèrent à Brie-Comte-Robert se bornèrent. suivant leur institut, à vivre en communauté, & à exercer toutes sortes de charités & d'œuvres spirituelles envers les jeunes Filles. L'utilité de cet établissement sit desirer de les multiplier dans la Capitale; les Filles de la Croix eurent permission de M. de Péréfixe, de se fixer à Paris: à cet effet, il leur accorda ses Lettres de Provision le 26 Mai 1664, confirmées par M. de Harlai le 26 Juin 1686, sur lesquelles elles obtinrent, au mois d'Août suivant, des Lettres-Patentes enregistrées le 20 Mars 1687. Leur objet est d'apprendre aux jeunes Filles à lire & à écrire, & à faire les petits ouvrages convenables à leur sexe. La Supérieure de cette communauté ne prend que le titre de Sœur première.

PLACE BAUDOYER. La porte de l'enceinte de Philippe-Auguste portoit le même nom: le devoit-elle à la Place, ou la Place à la Porte? c'est ce que je n'ai pu découvrir. Il y a peu de noms qui aient été écrits si différemment. Dans les actes du XIIIe siécle, on trouve vicus & porta Baldaeri, Balderii, Baudeerii, Baldeorum, Bauderia, Baudia, Baudeti. Dans un Arrêt (e) du Parlement de la Pentecôte 1261, elle est nommée Porta Baudia: on l'appeloit en François Porie Baudéer, Baudier, Baudez, Baudais, Baudois, Baudayer & Baudoyer. Je ne parle pas du nom de Porte des Bagauds, ou Bagaudes, Porta Bagaudarum, que quelques Ecrivains sup-

<sup>(</sup>e) Registre Olim. fol. 39. & 118.

posent qu'on lui avoit donné, parce qu'elle étoit située devant le chemin qui conduit à S. Maur des Fossés, où l'on prétend que du temps des Romains étoient le camp & le château des Bagaudes, Castrum Bagaudarum: il seroit dissicile de donner des preuves solides de cette opinion. L'Abbé Lebeuf (f) a pensé que ce nom venoit de Baudacharius, défenseur de Paris à la fin du VII fiécle, avec lequel le mot Baudayer employé dans le Cartulaire de S. Maur, en 1219, a une grande affinité. Cette conjecture est assez naturelle: mais 1º la finale des noms latins terminés par carius, se traduit en françois par caire: Bercharius, Macharius, Bercaire & Macaire, &c. 2° On ne trouve aucuntitre dans lequel on lise Vicus ou Porta Raudacharii; les plus anciens que nous avons ne lui donnent que les noms qui ont été marqués ci-dessus; ceux de Porta Balderii. Bauderii & Baudier, sont les plus communs; & de ce dernier, on a fait Baudoyer, qu'on lit dans une Charte de Charles V, en 1366, quoiqu'on l'ait encore altéré depuis.

Il paroît par le plan de Mérian de 1620, que cette porte étoit vis-à-vis la rue Geoffroi-

l'Afnier.

RUE DE BERCI. Elle aboutit d'un côté à la vieille rue du Temple, & de l'autre au Cimetière S. Jean. Sur le plan de S. Victor, publié par le fieur d'Heuland, elle est nommée rue du Hoqueton; & sur celui de Boisseau, rue de la Réale. Les Religieuses de Chelles s'y sont quel-

Recherches sur Paris.

quefois rétirées en temps de guerre, dans ura Hôtel qu'elles y avoient, & qu'elles possedent encore sous le nom de la maison du Mouton. Je ne sais pourquoi Gomboust ne l'a pas nommée sur son plan, puisque dès-lors on la connoissoit sous le nom de Berci, sous lequel elle est désignée dans la Guide de Paris, par de Chuyes. L'Abbé Lebeus (g) est porté à croire que c'est elle que Guillot appelle rue du Franc-Mourier; mais je serai voir que c'est celle de Mouci qui portoit anciennement ce nom.

RUE S. BONT. Elle traverse de la rue Jean-Pain-mollet dans celle de la Verrerie. Dans les nitres du XIII<sup>e</sup> siècle elle est appelée rue S. Bont, vicus sancti Boniti (h). Elle n'a pas changé son nom, qu'elle doit à la Chapelle dont je vais parler.

LA CHAPELLE S. BONT. Quoiqu'il ait plu aux Commissaire la Mare de dire qu'elle a été fondée en 1136, & au sieur Boisseau de placer cette sondation en 1247, il faut cependant convenir que sa véritable origine se perd dans l'obscurité des remps, & que nous n'avons aucun monument qui nous mette à portée d'en sixer l'époque. L'Abbé Lebeus (i) a tâché de prouver que l'Eglise de S<sup>re</sup> Colombe, dont il est fait mention dans la vie de S. Eloi (k), n'étoit autre que la Chapelle S. Bont; & il a prétendu que ce n'étoit point en l'honneur de

<sup>(</sup>g) Tom 2, p. 596. (h) Pastoral, A. p. 639 & Hist. tom 3, p. 44 & suiv. (k) Lib. 1, cap. 30.

S. Bont, ou Bonnet, Evêque de Clermont, mais d'un S. Baldus, pénitent & solitaire, du Diocèse de Sens, que cette Chapelle avoit été rebâtie: il avoue cependant lui-même qu'il n'a point trouvé de preuves entièrement décisives; ainsi ses conjectures ne portent que sur ce qu'il a pu entrevoir de plus probable.

1º Il est certain qu'il y a eu à Paris une Chapelle de S<sup>10</sup> Colombe; mais il n'en reste aucun vestige, ni aucune indication du lieu où elle étoit située. Si dans l'énumération des biens qui appartenoient, au XII siècle, au Monastère de S. Maur, qu'on appeloit encore alors S. Pierre des Fossés, on lit *Ecclesiam sancti Boniti*, cela ne prouve autre chose, si ce n'est que c'étoit une dépendance du Prieuré de S. Eloi; & il n'y a pas lieu d'en conclure, ni que S. Eloi eût fait construire la Chapelle de S<sup>10</sup> Colombe, ni que cette Chapelle ait été remplacée par celle de S. Bont.

2° On conserve à S. Maur une partie des Reliques de Ste Colombe; or, dit l'Abbé Lebeuf, il faut convenir qu'on a souvent retiré dans les Maisons Abbatiales les Reliques qui se trouvoient dans les Prieurés qui en dépendoient, soit lorsqu'on a eu quelque sujet de craindre de les perdre, ou quand ces Prieurés ont changé de face; & que le laps de temps a fait oublier d'où sont venues bien des Reliques conservées dans les Abbayes & dans les Chapitres.

Je réponds qu'en convenant des principes de l'Abbé Lebeuf, ils ne me paroissent pas avoir ici une juste application: la Chapelle de S'e Colombe n'étoit point une dépendance de S. Pierre des Fosses; ce Monastère n'y avoit aucun droit,

encore moins sur l'Abbaye de S. Eloi & de Ste Aure, à qui la Chapelle S. Bont appartenoit: d'ailleurs, cette Chapelle, dit le même Auteur. fut ruinée par les Normands. Supposons ce fait: alors je dirai que les Reliques de Sie Colombe furent perdues dans les ruines de l'autel qui les renfermoit; ou que, si on eut le temps de les retirer pour les mettre à l'abri de l'insulte & de la profanation, ce ne fut point certainement dans un endroit exposé à l'incursion de ces barbares, tel qu'étoit le bourg S. Pierre des Fossés, qu'on dut les transporter; elles n'auroient dû probablement dans ce cas être déposées que dans l'Abbaye de S. Eloi, comme dans l'Eglise mère, & comme le lieu qui, par sa situation au centre de la Cité, étoit l'asyle le plus assuré. Au reste, je n'avance cette conjecture que dans une supposition sans fondement; car j'espère faire voir ailleurs, que dans aucun temps les Normands n'ont ravagé ni ruiné l'enceinte dans laquelle la Chapelle de Ste Colombe, ou celle de S. Bont, étoit renfermée.

3° Si la Chapelle S. Bont a été une dépendance de l'Abbaye de S. Eloi, est-ce une preuve qu'elle ait remplacé celle de Ste Colombe l' Cette Chapelle, ruinée par vétusté, n'eût-elle pas été rebâtie sous le vocable qu'elle avoit auparavant; ou du moins, si on lui a donné S. Bont pour titulaire, n'eût-elle pas eu Ste Colombe pour patronne l' Cet argument négatif me paroît plus sort que toutes les conjectures de l'Abbé Lebeus.

4° Il est tout simple qu'un particulier ait érigé une Chapelle sous le nom de S. Bont, & que lui ou ses successeurs l'aient donnée au Monastère

de S. Eloi; c'étoit un usage fréquent, dont il y a des exemples sans nombre. C'est à ce titré que les Abbayes ont tant de Bénéfices à leur. nomination, & il feroit difficile de prouver que S. Eloi air fair bâtir toutes les Eglises qui dépendoient de son Monastère, ou, pour parler plus juste, qui en ont dépendu dans la suite. Pour appuyer son système, l'Abbé Lebeuf dit que dans le temps où S. Eloi travailloit à Sens à décorer la châsse de Ste Colombe, il, put se procurer de ses Reliques, & de celles d'un saint Baldus nouvellement décédé, dont les miracles annonçoient la sainteté; qu'il les déposa dans la Chapelle de Ste Colombe; mais qu'ayant été transférées à S. Pierre des Fossés, les Religieux ne reportèrent depuis à la petite Eglise voisine de la Cité, que celles de S. Bont, dont, elle retint le nom, lorsqu'elle eut été rebâtie comme dépendance du Prieuré de S. Eloi.

J'ai déja observé que cette translation étoit non seulement destituée de preuves, mais même peu vraisemblable. Je ne conteste aucun des faits rapportés dans la Légende de S. Baldus, pénitent & folitaire à Sens, au VI<sup>e</sup> siècle; quoique M. Baillet, ce favant Agiographe, n'en ait fait aucune mention: j'ajouterai seulement que le nom Baldus ne peut être traduit en françois que par Bauld, & non par Bont ou Bonnet:, Bonitus, Bonus. Si dans les calendriers du Prieuré de S. Eloi on fait mention d'un saint Baldus, & non de S. Bont, l'on n'en doit pas, ce semble, abfolument conclure, comme l'Abbé Lebeuf, qu'il faille écrire l'un pour l'autre. L'Abbaye de S. Eloi fut transmise aux Religieux de S. Pierre des Fossés au commencement du XIIe siècle : ils ont

dû fans donte célébrer avec distinction les fêtes de Saints qui se solemnisoient dans cette Abbaye, mais ils n'étoient pas tenus de célébrer toutes celles des Chapelles, Eglises & Monastères qui en dépendoient; & si S. Bauld a eu quelque prédilection, ce ne pouvoit être à ce titre. D'ailleurs ils devoient connoître les noms des Titulaires & des Patrons des Chapelles de leur dépendance : or l'Abbé Lebeuf n'a ni produit, ni pu produire, aucun titre où la Chapelle dont est question soit appelée Capella ou Ecclesia sancti Baldi; au contraire elle étoit connue sous le nom d'Ecclesia sancti Boniti, & elle n'a jamais été appelée autrement, ni dans les Actes particuliers, ni dans les Suppliques que ces Religieux ont présentées eux-mêmes pour être maintenus dans la concession qui leur avoit été faite, en 1107, de l'Abbaye de S. Eloi & de ses dépendances.

Je crois donc devoir me borner à dire qu'on n'a nulle connoissance précise du lieu où étoit bâtie la Chapelle de S<sup>®</sup> Colombe; qu'il n'y a point de preuve, ni même d'indice, que celle de S. Bont en tienne aujourd'hui la place; qu'on n'est pas mieux informé ni du nom de son Fondateur, ni du temps où elle a été érigée; & que tout ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle existoit au commencement du XIII° siècle, sous le nom d'Ecclesia sandi Boniti, qu'elle a conservé dans les siècles suivants, & qu'elle garde encore aujourd'hui.

M. Piganiol (1) dit, après Sauval (m), qu'il

<sup>(</sup>l) Tom. 4, p. 107. (m) Tom. 1, p. 117.

y avoit autrefois des Juiss qui logeoient dans la rue S. Bont; que c'est à cause d'eux qu'en 1261 on disoit Judaaria saniti Boniti; & qu'en 1284 cette rue s'appeloit Vetus Judaaria. Je n'ai point trouvé que ces noms aient été donnés à la rue S. Bont, mais à celle de la Tacherie qui en est voisine, & dans laquelle les Juiss s'étoient établis.

RUE DU COQ. Elle traverse de la rue de la Verrerie dans celle de la Tisseranderie. Le premier nom que cette rue ait porțe, est celui d'André Malet: je la trouve ainsi appelée, dès 1243, dans un Ace du Chapitre de Paris, qui accorde une Maison au coin de cette rue, pour cent fols de rente, aux Chanoines de S. Thomas du Louvre, On voit dans l'accord de Philippe le Hardi avec le Chapitre S. Merri, en 1273, que cette rue y est énoncée sous le nom de rue de Lambert de Rale, ou André Malet. Guillor lui donne ce dernier nom, & Sauval (n) dit qu'elle l'a porté jusqu'en 1433: il avoit sans doute oublié que c'étoit l'ancien nom de la rue du Coq, lorsqu'il dit qu'il ne sauroit rétablir la rue André Malet, qu'il place près les rues du Plâtre, & neuve S. Merri (o). Il n'ignoroit pas non plus que, dès 1416, on l'appeloit rue du Coq, d'une enseigne. Je ne sais pourquoi Corrozet a fait mention de ces deux noms. comme étant ceux de deux rues différentes, ni sur quel fondement l'Aureur des Tablettes Parisiennes a pu avancer que c'étoit la rue de Mouci,

<sup>(</sup>n) Tom. 1, p. 126. (o) Ibid. p. 169.

Recherches sur Paris.
qu'on appeloit anciennement la rue André
Malet.

RUE DES COOUILLES. Elle va de la rue de la Tisseranderie à celle de la Verrerie. On voit dans les Aces du XIVe fiécle, qu'elle se nommoit ruelle Gentien. Le Cartulaire de S. Maur (p) fait mention de Pierre Gentien, dont la maison située dans la rue de la Tisseranderie, vis-à-vis celle-ci, étoit alors occupée par les Lombards. On l'a depuis nommée ruelle Jean Gentien : le Censier de S. Eloi, de 1367, l'indique sous ce nom. Elle prit ensuite celui de Jacques Gentien, & de rue Gentien, vicus Gentianus, en 1387, suivant le compte des Heures de N. D. A la fin du XVe siécle (q), on bârit au coin de cette rue une maison dont la porte & les senêtres étoient ornées de coquilles, & qui en prit le nom d'Hôtel des Coquilles, qu'on a donné à la rue, & qui lui est resté. Je crois que c'est cette rue que les anciens titres indiquent sous le nom de vicus Radulphi de S. Laurentio.

RUE DE LA COUTELLERIE. Elle abourit aux rues de la Tisseranderie & de la Vannerie. Sauval dit qu'en 1300, on l'appeloir rue aux Commanderesses; & un Censier de S. Eloi, de 1495, énonce une maison faisant le coin de la rue de la Vannerie & de la rue des Couteliers, dite des Recommandaresses: je crois que ce nom n'étoit donné qu'à la partie de cette rue qui va du

<sup>(</sup>p) Cart. S. Mauri 1263, [ (q) Sauval, tom, 1, p. 127. fol. 20 & 21, & 1284, fol. 223.

petit carrefour à la rue Planchemibrai (Voyez ci-après rue de la Vannerie). La rue dont il s'agit n'étôit connue au XIII! siècle, que sous le nom de Vieille-Oreille, Veteris Auris. Il y a dans les Archives de S. Maur une infinité de titres qui font mention du carrefour, de la rue & du four de Vieille-Oreille. On y trouve, entre autres, une Transaction du mois de Mai 1228, entre les Religieux de S. Maur & l'Abbaye de Ste Géneviéve (r), par laquelle on reconnoît que cette Abbaye avoit droit de percevoir 2 sols de cens sur le four de Vieille-Oreille. Ce nom, dont je n'ai pu découvrir l'étymologie, a été depuis altéré en celui de Guigne-Oreille & de Guillori. L'Auteur des Tablettes Parisiennes (s) dit qu'on nommoit ce carrefour, Guignoreille, parce qu'on y coupoit les oreilles au Pilori qui y étoit du temps de Raoult de Presle. Si c'est cet Auteur qui lui a fourni cette étymologie, elle ne mérite pas une grande confiance. On coupoit les oreilles dans les carrefours, aux halles, & autres places publiques; celui-ci pouvoit être un lieu patibulaire de la Justice de S. Eloi ou de S. Maur: mais je ne vois pas que, ni dans notre ancien langage, ni dans le nouveau, le mot guigner ait jamais signifié couper. Ce carresour sut ensuite nommé Guillori. Le Rôle de Taxe de 1313 nous apprend qu'un Maréchal appelé Guillori y demeuroit: on trouve aussi un Fief qui porte le même nom, ce qui aura fans doute engagé à le donner à ce carrefour. Les Couteliers qui vinrent' s'établir dans cette rue, lui firent perdre

<sup>(</sup>r) Cart. S. Genov. f. 215. (s) Tabl. Parif. p. 48. — Cart. S. Maur. f. 237. cart. 4.

Recherches sur Paris.

**16** 

son ancien nom, pour prendre celui de rue aux Couteliers & de la Coutellerie, qu'elle portoit dès le régne de Henri II, & qu'elle a toujours conservé depuis.

RUE DES MAUVAIS GARCONS. Elle traverse de la rue de la Tisseranderje dans celle de la Verrerie. Tous les anciens titres qui parlent de cette rue, prouvent qu'elle s'appeloit rue de Chartron; ce n'est que dans ceux du XVIe siécle (t) que je l'ai trouvé indiquée sous le nom de rue de Chartron, dite des Mauvais Garçons. Sauval (u) a prétendu que les Seigneurs de Craon y avoient leur hôtel, qui en fit donner le nom à la rue; que Pierre de Craon ayant caché dans cet hôtel quelques gens apostés pour assassiner le Connétable de Clisson, l'on donna à la rue le nom des Mauvais Garçons; que l'hôtel fut rasé & la place donnée aux Marguilliers de S. Jean. pour être convertie en Cimetière. Non seulement nos Historiens modernes ont adopté ce narré de Sauval, mais il y en a même (x) qui ont fait de nouvelles fantes, en disant que ce Cimetière a été depuis conventi en Marché. Je prouverai dans un autre article que cette opinion est contraire aux titres; que l'hôtel de Pierre de Graon n'étoit point dans cette rue; mais qu'il put y faire cacher les affaffins du Connétable de Clisson, & qu'on a confondu le vieux Cimetière & le nouveau.

<sup>· (</sup>t) Terrier du Roi de 1539. -Déclaration des Religieux de Ste Croix. Portef. de Blondeau, | - Piganiol, tom. 4, p. 127.à la Bibl. du Roi, rom. 13, Essais historiques sur Paris, 13º liasse.

<sup>(</sup>u) Tom. 1, p. 138. (x) G. Brice, tom. 2, p. 163.

RUE DES VIEILLES GARNISONS. Elle se termine d'un bout à la rue de la Tisseranderie, & de l'autre à la place ou Cloître S. Jean. Cette rue étoit connue au XIIIe siècle sous le nom du Marteret (y), Martrai & Martroi S. Jean: elle commençoit audelà de l'arcade que nous voyons à la Gréve, & passant, non pas, comme dit Sauval, autour de l'Eglise S. Jean, ni même jusqu'à la porte Baudets, mais seulement entre cette Eglise & l'Hôtel-de-Ville actuel, elle aboutissoit à la rue de la Tisseranderie, comme elle fait à présent. (Voyez ci-après rue du Martroi.) Sauval, qui n'en parle point dans le second Livre où il traite de l'Etymologie des noms des rues de Paris, en fait ensuite mention (7) à l'article des rues condamnées, sous le nom de ruelle Jehan Savari. Un Compte de la Prevôté (a), de 1448, énonce la rue des Garnisons: & le Compte de l'Ordinaire de Paris (b), de 1463, l'indique comme une petite ruelle à laquelle il ne donne aucun nom. Je crois aussi la reconnoître sous le nom de la rue Simon-Bade, qu'on lui donne dans un Compte des Anniverfaires du Chapitre Notre-Dame, de 1482; on y indique rue de la Tisseranderie, une maison faifant le coin de la rue Simon-Bade, tenant au maître qui fut des Garnisons. Elle a été aussi appelée quelquesois rue du S. Esprit, à cause des bâtiments de cet Hôpital qui y touchent: on lui donne ce nom dans la Déclaration de l'Abbaye S. Antoine, de 1522, ainsi que Boisseau sur son Plan.

<sup>(</sup>y) Reg. du Parlement,

<sup>(7)</sup> Tom. 1, p. 178. XI. Quartier.

<sup>(</sup>a) Tom. 3, p. 345. (b) Ibid. p. 367.

<sup>-</sup>

RUE DU MONCEAU S. GERVAIS. Elle fait la continuation de la rue du Martroi, & aboutit à l'Eglise S. Gervais. Son nom est dû au terrein plus élevé que la Gréve, sur lequel cette Eglise a été bâtie. On la confondoit, à la fin du XIIIe fiécle. avec la rue du Pourtour, & on l'appeloit rue entre S. Gervais & S. Jean, & rue du Cimetière S. Gervais. Le Monceau S. Gervais, Moncellum, étoit connu sous ce nom avant le regne de Louis le Jeune; il en est fait mention dans la Charte de ce Prince, de l'an 1141 (c); ainsi c'est sans fondement que la Caille écrit Monceau. ou Mouceau, & qu'il ne distingue pas rue de celle du Pourtour. On voit par le petit Cartulaire (d), que le Monceau S. Gervais étoit un Fief de l'Évêché, que Pierre de Nemours donna en 1216 à Gautier, fils de Jean-le-Chambrier, en échange, & à la charge de 50 sols pour un cierge à la Purification, & qu'il céda ensuite au Roi, ainsi qu'il est constaté par la Charte de Philippe-Auguste, de 1222 (c). Ce Fief étoit qualifié de Prevôté; car on voit dans le trésor des Chartes, qu'au mois de Juin 1245, S. Louis acquit de Gui de Gentilli & d'Habelle fa femme, cent sols sur la Prevôté du Monceaux S. Gervais.

RUE GRENIER SUR L'EAU. Elle traverse de la rue Geoffroi-l'Asnier dans celle des Barres.

<sup>(</sup>c) Hist de Paris, tom. 1. (e) Cart. Epi. ex Bibl. Reg. c. 5185, f. 138. Rec. des Hist. de Fr. tom. 6, 2 part. no 122.

Le véritable nom de cette rue est Garnier sur leau & non Guernier, comme l'a pensé Sauval (f): il dit qu'en 1257 on la nommoit André sur l'eau; Guillot, & le Rôle de 1313 l'appellent Garnier sur l'yauë, qui est le nom d'un Bourgeois. Sauval, & l'Auteur des Tablettes Parisiennes, ont avancé qu'en 1410 elle s'appeloit la rue aux Bretons: ils se sont trompés, & ont confondu cette rue avec une ruelle nommée aux Bretons, qui avoit d'un bout issue dans la cour d'une maison de la rue Grenier sur l'eau. & de l'autre dans la rue de la Mortellerie. Dreux Budé, Secrétaire du Roi & Audiencier en la Chancellerie, avoit, en 1449, sa maison rue des Barres; elle aboutissoit par derrière sur la ruelle aux Bretons, & il obtint permission d'en renfermer la partie qui régnoit le long de sa maison: Sauval (g) en convient lui-même, en rapportant le compte qui en fait mention.

PLACE DE GRÉVE. Cétoit le lieu où se tenoit anciennement le Marché; les Bourgeois de la Gréve & du Monceau S. Gervais obtinrent de Louis le Jeune que ce lieu demeneroit vuide à l'avenir, & qu'on n'y construiroit aucun édifice; ce qu'il leur accorda, moyennant 70 liv. une sois payées. J'ai parlé de cette Charte à l'article de la rue du Monceau S. Gervais ci-dessis.

Gette Place sert ordinairement pour les sêtes publiques, pour le seu de la S. Jean, & pour l'exécution des Criminels. Nos Historiens ne nous appren-

<sup>(</sup>f) Tom. 1, p. 139. (g) Tom. 3, p. 34 B ij

nent point en quel temps elle commença à devenir un lieu patibulaire: le premier supplice qu'on y ait fait subir, le premier du moins qui soit venu à ma connoissance, est celui de Marguerite Porette, hérétique, qui y sut brûlée en 1310 (h); deux Prêtres y surent aussi dégradés le 30 Octobre 1398, & décapités, suivant le Laboureur (i), ou aux Halles, suivant Juvénal des Ursins (j). Mais il y a des preuves que dans le siécle suivant, les exécutions se faisoient ordinairement à la place aux Chats, aux Halles, & au Marché aux Pourceaux.

On voit par les Registres de la Ville (k), que l'Etape au vin sut transsérée de la Halle dans cette Place, par Lettres de Charles VI, du mois d'Octobre 1413: il y a grande apparence qu'on y déposoit le vin avant cette époque; car j'ai vu une Ordonnance des Généraux-Trésoriers pour le fait de la Boîte du Vin étant en Gréve, pour la délivrance du Roi Jean, du 16 Décembre 1357 (l). On voit dans le même Recueil, que la place au Charbon y étoit établie en 1642 (m).

L'Hôtelese-VILLE. Nos Historiens font mention de quatre endroits où les Officiers Municipaux ont tenu leurs assemblées. Le premier étoit situé à la Vallée de Misère, & connu sous le nom de Maison de la Marchandise. Le second a été placé près de l'Eglise S. Leusroi & du Grand-Châtelet, & étoit nommé le Parlouer aux

<sup>(</sup>h) Spicil. tom. 2, p. 636. | (k) Reg. de la Ville, fol. 17.
(i) Le Laboureur, Hist. de | (l) Rec. de Blondeau, Bibl.
Charles VI, Liv. 18, p. 399. | du Roi, tom. 9, 12e liasse.
(j) Juvénal, p. 136. | (m) Ibid. tom. 7, 7e liasse.

Bourgeois. Le troisième, sous le même nom, étoit à la Porte S. Michel. Enfin, en 1357, la Ville acheta une grande maison située à la Place de Gréve. Elle s'appeloit la Maison de Gréve, lorsqu'en 1212 (n) Philippe Auguste l'acquit de Philippe Cluin, Chanoine de Notre-Dame. On la nomma ensuite la Maison aux Pilliers, parce qu'elle étoit portée sur une suite de piliers, tels que ceux qu'on y voit encore aujourd'hui. Enfin elle prit le nom de Maison aux Dauphins, parce qu'elle avoit été donnée aux deux derniers Dauphins de Viennois. Charles de France, à qui elle appartenoit en cette qualité, la donna à Jean d'Auxerre, Receveur des Gabelles de la Prevôté de Paris, qui la vendit à la Ville, par contrat du 7 Juillet 1357, moyennant 2880 liv. parisis. Cette maison n'étoit pas alors aussi considérable qu'elle l'est aujourd'hui; différentes acquisitions successives des maisons voisines, mirent la Ville en état de la faire rebâtir. La première pierre du nouvel édifice fut posée le 15 Juillet 1533, & non pas le 13 ou le 23, comme le disent M. Piganiol (o) & Germain Brice (p). Le premier & le second étage étoient élevés en 1549: on changea alors le dessein de cet Hôtel; on fit un nouveau plan, qui n'a été que trop scrupuleusement exécuté. Les circonstances malheureuses des regnes de Charles IX & de Henri III, ne permirent pas alors de finir ce bâtiment; il ne fut achevé qu'en 1606, sous la Prevôté de M. Miron.

<sup>(</sup>n) Tréfor des Chartes. (o) Pigan. tom. 4, p. 96.

<sup>[ (</sup>p) Tom. 2, p. 121.

L'Hôpital du S. Esprit. Tous nos Historiens (a) fixent sa fondation en 1362, & sont d'accord à dire que les malheurs des temps ayant confidérablement augmenté le nombre des pauvres Orphelins, quelques personnes charitables se réunirent pour leur procurer un azyle & des secours, & qu'elles achetèrent à cet effet une maison & une grange à la place de Gréve. L'Abbé Lebeuf (r), au contraire, sur la foi d'un Pouillé de l'Ordre du S. Esprit, imprimé au commencement de ce siécle, dit qu'il existoit avant l'an 1228, & qu'il reste une tradition dans le haut de la rue Geoffroi-l'Asnier. que l'Hôpital du S. Esprit y avoit été bâti. Je n'en ai trouvé nulle preuve, & je ne me rappelle pas qu'aucun de nos Historiens en ait fait mention: ce qu'il y a de certain, c'est que, le 7 Février 1362, Jean de Meulent, Evêque de Paris, permit la construction de cet Hôpital & l'érection d'une Confrérie du S. Esprit, pour en procurer les moyens. Le Pape Urbain V. approuva cet établissement; & il sut confirmé par Grégoire XI, & par Clément VII. On bâtit la Chapelle en 1406; elle fut bénite le 4 Août 1415, & dédiée le 15 Juillet 1503. La Ville ayant, comme je l'ai dit ci-devant, délibéré de faire construire un nouvel Hôtel, pour tenir ses. Assemblées, eut besoin du terrein en saillie qui étoit devant l'Eglise du S. Esprit; elle sut autorisée, par Lettres-Patentes, à disposer de ce

<sup>(</sup>q) Du Breul, p. 994, Hist. Piganiol, tom. 4, p. 103, de Paris, tom. 1, p. 648. (r) Tom. 1, pag. 150.

terrein, en indemnisant cet Hôpital. On voit par l'Arrêt du 26 Juillet 1533, que cette faillie étoit de six toises & demie de long sur douze pieds de profondeur, & que la Ville fut chargée de faire au pignon de devant ladite Chapelle, un arc de vingt-huit pieds de haut sur autant de large, pour appliquer le dessous à l'augmentation de ladite Chapelle; de faire construire un portail de pierres de taille, &c. En 1611, la Ville fit reconstruire à neuf les deux voûtes de cette Eglise, & le Pavillon qui est au-deffus.

Cet Hôpital est destiné pour les Orphelins des deux fexes, nés à Paris en légitime mariage, dont les pères & mères sont décédés à l'Hôtel-Dieu; on les reçoit à tout âge jusqu'à neuf ans. L'administration de cet Hôpital a été réunie à celle de l'Hôpital-Général, par Lettres-Patentes du 23 Mai 1679, enrégistrées le 18 Avril

de l'année suivante.

Près de cet Hôpital est le grand Bureau des Pauvres. François I, par ses Lettres-Patentes du 7 Novembre 1544, ayant chargé les Prevôt des ' Marchands & Echevins du soin général des Pauvres, & de l'administration de ce qui les concerne, ils nommèrent treize Personnes notables pour ordonner tout ce qui pouvoit y avoir rapport, conjointement avec quatre Commissaires du Parlement. Ce Tribunal enjoignit en même temps aux Officiers Municipaux de donner, dans l'Hôtel-de-Ville, une Salle où les Directeurs pussent tenir leurs Assemblées. Les bâtiments de cet Hôtel n'étant point achevés, la Ville acheta la maison où ce Bureau se tient régulièrement deux fois par semaine.

LE QUAI DE LA GRÉVE. Il régne depuis la Place ou Port au Charbon jusqu'au coin de la rue Geoffroi-l'Asnier. On appeloit ce chemin, en 1254, vicus Merrenorum, la rue des Merreins; c'est ce qu'on voit (s) dans un Acte du mois de Mars de cette année, pour la fondation de deux Chapelles. Dès-lors, & depuis, cet endroit a toujours servi pour la décharge & l'entrepôt du soin & autres marchandises qui arrivent par eau en cet endroit.

RUE DES HAUDRIETTES. Elle aboutit à la rue de la Mortellerie, & au Quai de la Gréve. Cette rue doit son nom à une Chapelle qui s'y trouve située; je ne vois pas qu'elle en aix eu d'autre. Corrozet & autres ne l'indiquent que sous le nom général de ruelle descendant à Seine.

'LA CHAPELLE DES HAUDRIETTES. Elle a été fondée par Etienne Haudri, dont elle a pris le nom. La plûpart de nos Historiens (1) ont légérement adopté les fables imaginées sur son origine: ils ont pensé peut-être rendre cette fondation plus respectable, en supposant qu'on en est redevable à un Officier de S. Louis; qu'étant revenu de la Terre Sainte avec ce Prince, il sit le voyage de S. Jacques de Compostelle; & qu'ayant été long-temps sans donner de ses nouvelles, Jeanne la Dalonne, sa semme, qui le crut mort, sit un Hôpital de sa maison, où

<sup>(</sup>s) Pastoral A. p. 654. (t) Du Breul, p. 975. — re, tom. 1, p. 299.

elle se renserma avec douze Personnes, filles ou veuves. Je ne m'arrêterai pas à réfuter cette tradition, qui, comme l'a remarqué le P. Dubois (u), est fort incertaine & destituée de toute autorité. Hac quidem fama vaga & incerta, & nullis veterum approbata testimoniis, renunciat. J'observerai seulement que le premier monument (x) que j'aie vu où il foit fait mention de cet établissement, est une Charte de Philippe le Bel, donnée à Milly au mois d'Avril 1306, par laquelle ce Prince permet à Etienne Haudri, son Pannetier, de pouvoir bâtir une Chapelle sur la place qu'il a nouvellement acquise à la Gréve, tenant d'un long à l'Hôpital des Pauvres qu'il a fondé; & il y a bien de l'apparence que c'étoit depuis peu, puisqu'il n'y avoit point encore de Chapelle.

Sauval (y) a cru devoir conclure, avec raison, qu'Etienne Haudri ayant acquis une place vuide pour la construction de cette Chapelle, on ne pouvoit pas dire qu'elle fût un reste d'un ancien Monastère bâti, par S'e Géneviève au lieu même où elle demeuroit, comme quelques Historiens (z) l'ont avancé. Un Auteur moderne (a), qui a embrassé cette opinion, & qui dit qu'il est étonnant que les Auteurs de la nouvelle Gaule Chrétienne n'aient point sait mention de ce Monastère, rejette l'opinion de Sauval qui avance qu'Etienne Haudri acheta des places vuides, par ce que, dit-il, depuis la ruine du Mo-

l

<sup>(</sup>u) Hist. Eccl. Paris. tom. 2, p. 606.

<sup>(</sup>y) Tom. 1, pag. 598. (z) Du Breul, Sup.

<sup>(</sup>x) Trés. des Chartes, Rég. 38, chart, 137.

<sup>(</sup>a) Nouvelles Annales de Paris, p. 136.

Recherches sur Paris.

leur fut donnée le 10 Novembre 1521, elles ne sont qualifiées que comme auparavant, Maîtresse & Bonnes-Femmes de la Chapelle Etienne Haudri. Il paroît cependant par quelques actes, que la Maîtresse prenoît le titre de Supérieure, & les Hospitalières celui de Sœurs: j'ignore en quelle année ce changement s'est fait, mais it est certain qu'elles étoient réellement Religieuses lorsqu'en 1622 elles furent transsérées rue S. Honoré. (Voyez, Quartier du Palais Royal, les Religieuses de l'Assomption, pag. 51).

RUE JEAN-DE-L'ÉPINE. Elle aboutit à la Gréve, & à la rue de la Coutellerie. Sauval (d) & ses Copistes disent qu'elle s'est appelée autrefois rue de la Tonnellerie, & ils ajoutent qu'on l'a aussi nommée rue du Carrefour Guillori. Je ne l'ai point trouvé indiquée sous le premier de ces noms; à l'égard du second, j'ai observé ci-dessus que c'étoit le nom d'une petite Place ou Carrefour, dont on a mal-à-propos donné le nom aux rues qui y aboutissoient. Sauval a aussi pensé que cette rue pouvoit devoir son nom actuel à Jean de l'Epine, Greffier-Criminel du Parlement en 1416, ou à quelqu'un de ses devanciers. Il pouvoit en faire remonter l'origine jusqu'au XIIIe siècle; car on lit dans le Cartulaire de S. Maur de 1284 (c), que la maison de Jean de l'Epine s'ouvroit dans la rue de Vieille-Oreille, & avoit sa sortie dans la place de Gréve, par la maison où étoit un travail, &

<sup>(</sup>d) Tom. 1, pag. 144. (e) Cart. S. Maur. f. 233, & feq.

qui étoit contigue à la maison au Mouton. Elle porte le même nom dans le Rôle de 1313, & celui de Philippe de l'Epine dans la Liste du XV siécle. Le premier nom a prévalu, & cette rue n'en a pas changé depuis.

RUE JEAN PAIN - MOLLET. Elle commence à la rue des Arsis, & aboutit au carrefour Guillori, vis-à-vis la rue Jean-de-l'Epine. Sauval (f) dit qu'elle s'est nommée la rue du Croc. Je ne l'ai point trouvé indiquée sous ce nom; elle étoit connue sous celui de Jean-Pain-mollet, qui étoit un Bourgeois de Paris, dès 1261 (g), & je ne vois pas qu'elle en ait changé depuis.

RUE DE LA LANTERNE. Elle aboutit d'un côté à la rue des Arsis, & de l'autre à la rue S. Bont, vis-à-vis la Chapelle de ce nom. Dès le milieu du XIII° siècle, on la connoissoit sous le nom de ruelle S. Bont; elle est ainsi désignée dans l'accord sait entre Philippe le Hardi & le Chapitre S. Merri, en 1273. Je ne sais quand elle a pris le nom de la Lanterne, qui vient probablement d'une enseigne; mais elle le portoit en 1440, comme on peut le voir dans un Contrat de vente du 29 Mars de cette année (h). Cependant de Chuyes l'appelle rue de la Dentelle, & l'Auteur des Tablettes Paristennes ne lui donne pas d'autre nom, quoique je n'aie vu aucun titre où elle soit indiquée ainsi.

<sup>(</sup>f) Tom. 1, pag. 144. (g) Pastoral. A. pag. 759, (h) Archives de l'Arche-\* 777.

Recherches sur Paris. qu'elle étoit située dans l'enceinte, & j'ai déja remarqué que la Porte Baudoyer étoit près de la rue Geoffroi-l'Asnier.

On voit qu'au XI<sup>c</sup> siècle cette Eglise appartenoit aux Comtes de Meulent, & qu'ils en sirent don au Prieuré de S. Nicaise. Galeran de Meulent consirma, en 1141, cette donation, & toutes celles qui avoient été saites par ses ancêtres; sa Charte nomme spécialement les Eglises de S. Gervais & de S. Jean, situées à Paris in vico qui dicitur Greva (q). J'ai cependant lu que Guillaume, Archidiacre de Paris, donna au Chapitre Notre-Dame, du consentement de l'Evêque Galon, tertiam partem altaris sancti Gervasii paristensis (r): cet acte est de 1108, puisqu'il est daté de la première année du regne de Louis (le Gros), indiction 1, & de la quatrième année de l'Episcopat de Galon.

Quoi qu'il en soit, la dépendance où le Prieuré de S. Nicaise de Meulent se trouva, quelque temps après, de l'Abbaye du Bec-Hellouin, à laquelle il sut concédé, a donné à cet Abbé le droit de Présentation à cette Cure, ainsi qu'à celle de S. Jean, qui en est un démembrement.

Cette Eglise a été rebâtie en 1212, & dédiée en 1420; elle a été considérablement augmentée en 1581, & enrichie, au commencement du siècle dernier, d'un Portail qui est un ches-d'œuvre d'Architecture, & auquel, pour me servir des termes d'un Auteur célèbre (M. de Voltaire), il ne manque qu'une placé & des admirateurs. La

<sup>(</sup>q) Lebeuf, ibid. p. 128. | r) Pastoral D. p. 178 & première

Quartier de la Grève.

première pierre y fut mise par Louis XIII, le 24 Juillet 1616, & il sur achevé en 1621. Je ne sais pourquoi Sauval, le Maire, M. Robert, & autres (s), disent qu'il fut commencé en 1609, ni fur quel fondement les Historiens de Paris (t)

n'en placent l'époque qu'en 1617.

En face de cette Eglise est un Orme qu'on a en soin de renouveler de temps en temps, quoiqu'il offusque le Portail & gêne la voie publique. Guillot en fait mention, & l'appelle l'Ourmeciau. Un usage assez ancien, & qui se conserve encore en quelques endroits, a été de planter un orme devant les Eglises, les Maisons seigneuriales & dans les Carrefours; c'est là que s'assemblent les Paysans après l'Office, c'est le rendezvous du Village pour les affaires ou pour les divertissements. C'étoit là que se plaçoient les Juges Pédanées, qu'on appeloit aussi Juges de dessous l'Orme. Les Juges des Seigneurs y tenoient leur Jurisdiction, & les Vassaux y venoient reconnoître, ou payer, leurs redevances. Je suis porté à croire que celui de S. Gervais n'a peut-être eu ni une autre origine, ni une autre destination. Dans un Compte de 1443 (u), on trouve une Décla? ration des vignes & terres appartenant à M. le Duc de Guienne, à cause de son Hôtel du Pont-Perrin, près la Bastille, dont ceux qui les tiennent. sont obligés de payer la rente à L'ORME S. GER-VAIS, à Paris, le jour de S. Remi & à la S. Martin d'hiver.

<sup>(</sup>t) Tom. 1, pag. 258. ( s ) Sauval , tom. 1 , p. 454. [ (u) Sauval, tom. 3, p. 341, -Le Maire, tom. I, p. 559. -Tablettes Paris. -La Caille. XI. Quartier.

34 Recherches sur Paris.

On en peut cependant donner une autre explication: les premiers Chrétiens, pour distinguer les Tombeaux des Martyrs, gravoient sur la pierre qui les couvroit, les instruments de leur supplice, ou une Palme, symbole de leur victoire; & l'on voit encore en plusieurs endroits des Palmiers ou des Ormes plantés devant les Basiliques qui portent le nom des Martyrs. La Bannière, le Banc de l'Œuvre, une des Portes de cette Eglise, & les Jettons que ses Marguilliers ont fait, frapper, nous représentent un Orme placé entre les sigures de S. Gervais & de S. Protais; apparemment pour conserver la mémoire de cet ancien usage.

RUE DU MARTROI. Elle aboutit d'un côté à la place de Gréve, & de l'autre à la rue du Monceau S. Gervais. J'ai déja dit ci-dessus qu'on l'appeloit du Marteret, Martrai, & Martroi S. Jean. Le Censier de l'Evéché, de 1372, la nomme le Martelet S. Jean; on la voit aussi désignée sous le nom de rue du Chevet S. Jean, & de rue S. Jean (x), qu'on trouve dans plusieurs Actes & sur les Plans du dernier siécle. On ne s'est pas contenté de lui donner le nom du Martroi, que portoit celle qui venoit y aboutir, & qui subsiste encore, quoique fermée (Voyez rue des Vieilles Garnisons), on l'a altéré de différentes façons: Corrozet l'appelle du Martel S. Jean; les autres, du Maltois, Martrois & Martrai. L'étymologie de ce nom n'est pas facile à donner. Sauval (y) le dérive du vieux mot Martyretum,

<sup>(</sup>x) Sauval, tom. 3, p. 371 de N. D. 1482. & 552. — Compte des Anniv. (y) Tom. 1, pag. 149.

diminutif de Martyrium, qui, selon lui, signisse un Tombeau, une Chasse, un Cimetière, une Eglife. Je conviens qu'on a employé autrefois le mot martyrium pour dire le tombeau d'un Martyr ou une Eglise dédiée sous son invocation; & en ce cas, ce nom pouvoir convenir à la rue du Monceau S. Gervais; mais je n'ai point trouvé qu'on le lui ait donné. Borel, dans son Trésor de Recherches & Antiquités gauloifes & françoifes (7), dit que le mot Martroi vient de Martyrium, & fignifie le lieu du supplice. Quoique Sauval n'adopte pas cette étymologie, je la crois cependant la plus vraie, & je me fonde sur ce que cette rue n'a porté ce nom que depuis que la place de Gréve, où elle aboutit, a été destinée pour le supplice des Crimmels.

L'ÉGLISE S. JEAN. C'étoit anciennement la Chapelle Baptismale de S. Gervais; l'augmentation des habitants au Nord, & la nouvelle enceinte de Philippe-Auguste, firent penser à ériger cette Chapelle en Eglise Paroissale. Pierre de Nemours, Evêque de Paris, partagea en deux la Paroisse de S. Gervais, du consentement de l'Abbé du Bec & du Prieur de Meulent, qui autorisérent cette division, en se réservant le droit de présenter à la nouvelle Cure de S. Jean. Les Lettres de Pierre de Nemours sont du mois de Janvier 1212 (vieux style). L'Auteur du Calendrier historique (a) attribue cette érection à Pierre Lombard; il oublioit que cet Evêque étoit mort cinquante-deux ans auparavant. Sauval, ou

<sup>(7)</sup> pag. 387. | (a) Cal. Hift. p. 213.

Recherches sur Paris. 48 plutor ses Editeurs : en sont homeur à Pierre Louis: & il est à présumer qu'ils se sont trompés de nom, n'y avant en aucun Evêque de Paris appellé ainsi. L'Abbé Lebeuf (b) a conjecture que les Comtes de Meulent ayant donné l'Eglise de S. Gervais & la Chapelle S. Jean aux Religieux de S. Nicaise de Meulent, ceux-ci vintent s'établir à S. Jean . & agrandirent la Chapelle : & què de cette demeure. qu'ils n'abandonnèrent que lorfqu'elle fut érigée en Cure, est venu l'usage de dire le Ctolire S. Jean. Cette raison ne me paroît pas décifive, ni même sufficiente pour appuyer une pareille conjecture. On dit encore aujourd'hui le Cloître Notre-Dame, S. Germain-PAuxerrois, S. Marcel, S. Merri, S. Benoît, S. Jacques de l'Hôpital, &c. & l'Abbé Lebeuf convient lui-même qu'il n'y a point eu de Religieux dans ces Eglifes. J'avoue qu'il y a ett des Chanoines qui vivoient en commun, mais c'est dans des remos antérieurs à l'érection de la Paroisse S. Jean. Je crois don't que le nom de Cloitre qu'on lui a donné, vient de la forme quarrée des Cloitres Monastiques qu'avoit le territoire de 5. Jean', avant la construction du Chevet de cette Eglife. Je trouve (c) qu'au mois d'Août 1275. S. Louis accorda l'amortifiement de la maison de Marie la Goulière, que les Cure & Margifflier's de S. Jean devoient acheter pour augmenter PEglise, & batir la Maison Curiale. Elle sur encore agrandie en 1326. Le Miracle de la fainte Hoffie. dont je parlerai à l'article de la rue des Billettes. & le concours prodigieux des Fidèles qui se ren-

<sup>(1)</sup> Tom. 1, p. 138. (c) Pastoral A. p. 769 & 771.

doient dans cette Eglise, mirent dans la nécessité de l'augmenter, & dy rensermer à cet effet le Presbyrère & quelques maisons voisines : c'est ce qui est constaté par les Leures de Charles le

Bel, du mois de Juin 1326 (d).

On a fait encore de nouveaux bâtiments depuis, & l'on a construit, sur une partie du Cimetière, une Chapelle de la Communion qui a été achevée en 1735. Avant que ce terrein sût destiné à la Sépulture des Paroissiens de S. Jean, on le nommoit la Place au Bon-Homme: il portoit ce nom en 1322.

Dans les Processions publiques, le Clergé de cette Paroisse est accompagné des Religieux de S. Benoît, dits les Blancs-manteaux, des Carmes-Billettes, des Capucins, qui ont remplacé les Haudriettes, & des Ensants du S. Esprit. On appelle ces quatre Communautés, les Fillettes de

S. Jean (e).

LE MARCHÉ, ou vieux CIMETIÈRE S. JEAN. Anciennement les Cimetières étoient hors des Cités: ils environnèrent les Eglifes, après qu'on eut perdu la fage contume de ne point enterrer les morts dans les Villes. Quelques cercueils antiques, trouvés dans la rue de la Tisseranderie en 1612, prouvent assez que cet endroit étoit destiné à la sépulture, & qu'il a servi à cet usage jusqu'au XIII siècle. On voit (f) dans des Lettres de Philippe le Hardi en saveur de S. Eloi, don-

<sup>(</sup>d) Du Breul, p. 812. (f) Tr. de la Police, tom. (e) Regist. de la Ville, 4, p. 793. f. 111 & 203.

nées en 1280, que dès-lors on appeloit cette Place le vieux Cimetière, Platea veteris Cimeterii. Guillot lui donne le même nom en 1300, & cette dénomination pent faire penser qu'il avoit alors cessé de servir à cet usage.

On dit que ce fut à cause d'un fratricide qui s'y commit. Corrozet (g) n'en parle que comme d'un fait qui n'étoit appuyé que sur une simple tradition. ( Comme on dit). Un Auteur moderne (h) rapporte, non seulement ce fait comme constant, mais il en sixe même la date en 1373. Heureusement son Ouvrage ne mérite pas grande confiance.

Je n'ai pu découvrir quand cet endroit cessa d'être destiné à la Sépulture; le nom de S. Jean qu'on lui donne dans nos anciens Titres, me porteroit à croire qu'il auroit encore pu servir à cet usage depuis 1212, que cette Eglise sur érigée en Paroisse. Je n'en ai cependant trouvé aucune preuve; je vois même que les corps des Paroissiens de S. Jean étoient portés au Cimetière S. Gervais. On lit dans quelques Arrêts du XVI° siécle, que le Curé de S. Jean y prétendoit le droit de Sépulture: quoiqu'il parût qu'il n'y étoit fondé que sur la nécessité & sur l'usage, il y sut maintenu. On a souvent décidé, suivant l'axiome, Possession vaut Titre. Il faut néanmoins convenir qu'il pouvoit, pour soutenir son droit, faire valoir la clause des Lettres de Pierre de Nemours, qui l'obligeoit d'aller en Procession au Cimetière S. Gervais le jour des Morts. Pourquoi cette concurrence des deux Paroisses, si ce

<sup>(</sup>g) f. 72, ro.

<sup>(</sup>h) Calend. Hift. p. 213.

n'est parce que ce Cimetière leur étoit commun? Jen insère que dès-lors le vieux Cimetière ne

fervoit plus à cet usage.

Les biens de Pierre de Craon ayant été confisqués, & sa maison abattue en 1392, comme je l'ai dit à l'article de la rue des Mauvais-Garçons, l'emplacement en fut donné à Jean Bernard (i); mais peu après, c'est-à-dire, le 16 Mai 1393, le Roi le donna à l'Eglise S. Jean. Dans les Lettres d'Amortissement, de ce jour, il est dit que le Roi a ordonné que cet Hôtel fût démoli, & qu'il l'avoit donné, excepté les vergers & jardins, aux Marguilliers, le 18 Juin 1392, pour y faire un Cimetière, qui seroit appelé Cimetière neuf de S. Jean. Ces Lettres furent enrégistrées à la Chambre des Comptes le 21 Octobre 1393 (k), & depuis ce temps cet emplacement, qui étoit de 408 toises, a été destiné à un Cimetière qui subfiste encore, & que les Titres & nos Plans appellent le Cimetière verd. Nos Historiens, comme je l'ai dit, ont confondu ces deux Cimetières; peut-être ont-ils été induits en erreur par l'Historien de Charles VI (1), qui dit que la grande maison qu'occupoit Pierre de Craon, étoit dans la rue S. Antoine, & que, comme on trouva des offements dans les ruines, le Roi en rendit le fonds à l'Eglise. Pour se convaincre de la méprise, il suffit de voir que plus de 80 ans auparavant, l'ancien Cimetière étoit converti en Marché, que le Rôle de Taxe de 1313 appelle le Marciai S. Jean.

<sup>(</sup>i) Tréfor de Chartes, liv. 3, Prés, coté 454, f. 284. f. 32 & 57. (k) Ms. de S. Germain-des- chap. 1, p. 215.

L'Eglise de S. Jean avoir encore un autre Cimetière qui lui étoit contigu, comme c'étoit l'u-sage ancien; il subsistoit il y a quelques années. C'est sur partie de l'espace qu'il occupoit, qu'on a construit la Chapelle de la Communion: le reste forme une petite Place.

Rue de la Mortellerie. La partie de cette rue qui est dans ce Quartier, commence à la Gréve, & finit au coin de la rue Geoffroi-l'Afnier. Sauval prétend (m) qu'elle ne prend point son nom des meurtres qui s'y commettoient autrefois, mais qu'elle le doit à Pierre & Richard le Mortelier qui y demeuroient en 1348; qu'on la nomma, à cause d'eux, rue Moruliere, ensuite de la Morteillerie. & enfin de la Mortellerie. Ne seroit-ce point plutôt, comme il l'a pensé lui-même, à cause des Morteliers qui emploient la chaux & le plâtre, dont il est parlé dans les Réglements de la Marchandise? Quoi qu'il en soit, si cette rue doit son nom à une famille des Morzelier, elle le portoit long-temps avant l'époque que Sauval lui assigne; car elle est nommée rue de la Mortellerie en 1212, dans l'Acte d'érection de la Cure de S. Jean, dont j'ai parlé ci-dessus; & Mortellaria (n), en 1264, dans les Lettres d'Amortissement pour les Chartreux, & dans celles de Simon, Evêque de Paris en 1289. C'est sans doute par erreur, ou faute de Copiste, que dans un Acte inféré dans le Cartulaire de S. Magloire (o)

<sup>(</sup>m) Tom. 1, p. 152.
(n) Sauval. tom. 1, p. 423
f. 151.

elle est nommée Morterelia, en 1319. Guillot, & le Rôle de 1313. l'appellent aussi la Mortellerie, & il ne paroît pas que ce nom ait varié.

Quelques Tirres indiquent dans cette rue la Cour Brisse: il me paroît qu'elle étoit située entre les rues Pernelle & de Longpont; mais je n'ai point été assez heuneux pour découvrir où étoient la ruelle aux Foulons, & la rue Dame Agnès (p), mentionnées dans des Comptes de l'Ordinaire, & de la Prevôté de Paris, de 1417 & de 1421. Cetté dernière étoit près de la Chapelle d'Etienne Haudri.

Rue du Mouton. Elle abount à la place de Gréve, & à la rue de la Tisseranderie. Son nom est dû à une mation qui portoit cette enseigne, & qui probablement le devoit elle-môme au Propriétaire; car au XIII fiécle Jean Mouton en possédoit deux en cet endroit. Cette maison est appellée Domus de Ariete, & Domus Arietis, dans le Cartulaire de S. Maur, à l'an 1263. On a autrefois fabriqué de la monnoie à la Gréve, & je ne sais si ce ne seroit point dans cette maifon. Nos Annales fout merition des Moutons d'or & des Ecus au Mouton. S. Louis passe pour être le premier qui les ait fait frapper; on les appeloit des Agnels d'or ils portoient pour empreinte un Mouton ou Agneau d'or, avec ces mots: Ecce Agnus Dei. L'Abbé Lebenf a pensé que cette rue pouvoit être celle que Guillot appelle Andri-Matter. J'ai observé que cest la me du Coq qui fe nommoit ainfi.

<sup>(</sup>p) Sauval, tom. 3 , p. 273 & 276.

QUAI PELLETIER. Il doit doit son nom à M. Claude le Pellerier, Prevôt des Marchands, qui le sit construire en 1675. On ne voyoit depuis la Gréve jusqu'au Pont Notre-Dame, que quelques vieilles maisons habitées par des Tanneurs & des Teinturiers, qui infectoient ce quartier. Il fut ordonné (q), par Arrêt du Conseil du 24 Février 1673, qu'ils iroient s'établir au Fauxbourg S. Marcel, & à Chaillot; & par un seçond, du 17 Mars de la même année, le Roi ordonna la continuation du quai de Gêvre, depuis la culée de la première arche du Pont Notre-Dame. M. le Pelletier fit travailler à ce Quai avec tant de diligence, qu'il fut fini deux ans après. Il voulut, par modestie, qu'il sût simplement appelé le Quai Neuf; mais le Public, par équité & par reconnoissance, lui donna le nom du Magistrat auquel il en étoit rédevable; il l'a toujours conservé depuis.

RUE PERNELLE. Elle fait la continuation de la rue de la Levrette, & va depuis celle de la Mortellerie jusqu'au quai de la Gréve. Il ne paroît pas que l'Abbé de la Grive ni M. Robert l'aient distinguée de celle de la Levrette, non plus que de Chuyes. L'Abbé Lebeuf (r) l'appelle Parronelle; elle n'étoit anciennement connue que sous le nom général de ruelle de Seine, comme on peut le voir dans Guillot. Corrozet paroît l'indiquer sous celui de ruelle du Port au Bled. La Caille la nomme Pernelle ou Prunier.

<sup>(</sup>q) Tr. de la Police, tom. 1, (r) Tom. 2, p. 600.

RUE DU PET-AU-DIABLE. Elle va de la rue de la Tifferanderie au Cloître S. Jean. La fingularité de ce nom feroit desirer d'en savoir la véritable étymologie. Sauval (s), que nos Historiens modernes ont copié, dit que ce nom vient d'une ancienne Tour quarrée qui y est située, & qu'on nommoit autrefois la Synagogue, le Martelet S. Jean, le vieux Temple, & l'Hôtel du Petau-Diable, par dérision pour les Juiss. Le Commissaire la Mare (t) dit qu'ils y ont eu leur Synagogue. Je ne conteste point ce fait, quoique je n'en aie trouvé aucune preuve; il ne me paroît appuyé que sur une ancienne tradition : je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les Juiss auroient eu une Synagogue dans un lieu si voisin de la rue de la Tâcherie, où ils en avoient déja une, ni comment on eût toléré celle-ci près de l'Eglise S. Jean. Si après leur expulsion, en 1182, leurs Synagogues furent converties en Eglises, comme l'assurent les Historiens de Philippe-Auguste (u), celle-ci put être donnée aux Templiers : & dans un Contrat de vente de cette maison, du Dimanche de la Mi-Carême 1322, elle est appelée le Viels Temple. Mais, dans ce cas, comment a-t-on pu lui conserver le nom burlesque que le peuple lui avoit donné? J'observe encore que cette Tour n'a jamais fait partie de l'ancienne enceinte; & personne n'ignore que lorsque les Juiss furent rappelés, au commencement du XIIe siècle, une des conditions

<sup>(3)</sup> Tom. 1, p. 157. (t) Tr. de la Police, tom. 1, 10 & 72.

Recherches sur Paris. qu'on leur imposa, fut de s'établir hors les Portes. Je ne sais si je dois rapporter sérieusement une autre opinion sur le nom de cette rue : elle suppose que la Maison & la Tour dont il s'agir, ont été possédées & occupées par un Particulier appelé Pétau, qui étoit si méchant, qu'on le surnomma Diable, dont le nom est resté à la rue. Ce qu'il y a de certain (x), c'est que le 18 Août 1379, Raoul de Couci acheta cet Hôtel de François Chanteprime; que l'Acte marque qu'il étoit situé au Martelet S. Jehan; qu'en 1451, un Arrêt du Parlement fait mention d'une Pierre appelée le Pet-au-Diable; & qu'en 1463 il paroît que l'Hôtel du Pet au-Diable avoit appartenu à Jean de Béthisi, & ensuite à Jean Thuillier (y). Le Poëte Villon, dans son grand Testament, parle d'un Roman qui portoit le même nom :

Je lui donne ma Librairie

Et le Roman de Pet-au-Diable.

Cet Hôtel passa ensuite à M. Jacques de l'Hôpital, Seigneur de Se Mesme: tous les Titres du siècle dernier le nomment en conséquence l'Hôtel de S'Mesme. M. de Torci en devint propriétaire par son mariage avec Silvie de l'Hôpital: son Fils le vendit le 16 Mai 1719 à M. Georges le Roi, qui l'a transmis à ses enfants.

Cette rue n'étoit qu'une ruelle, que l'Auteur des Tablettes Parisiennes appelle ruelle Tournai. C'est une inadvertence: Guillot (7) ne hui donne point de nom; il dit simplement qu'il tourna dans une

**rue**lle

en une ruelle tournai qui de S. Jean voie à porte.

<sup>(</sup>y) Sanval, t. 1.p. 157. & (x) Sauval, t. 2, p.236, & | Mém. Mſ. de M. le Roi. t. 3, p. 367. (2) Lebeuf, tom. 2, p. 195,

Quartier de la Gréve.

Corrozet & Bonfons indiquent simplement une me au Chevet S. Jean. Le Role de 1636 l'appelle wie du Cloëtte S. Jeun; mais de Chuyes, Boisseau, Gomboust, la nomment rue du Pet-au-Diable.

RUE PLANCHE - MIBRAI. Elle commence en face du Pont' Notre-Dame, & aboutit à la rue des Arfis. On disoit simplement en 1300 le Carrefout de Mibrai, en 1313 les Planches de Mibrai, & en 1319 les Planches dou petit Mibrai. Ce n'étoit qu'une ruelle qui conduisoit à la Rivière. Il y avoit en cet endroit des Moulins, & un Pont de planches pour y conduire. Il est fait mention (a) dans un Diplôme de Henri I, d'environ 1032, & dans la grande Charte de S. Martin-des-Champs, en 1137, d'un Moulin en Mibrai, que Robert Pisel avoit donne à ce Prieure, in Malbraio (b). Quelques uns ont pensé que le nom de Mibrai venoit de ce que le bras de la Rivière qui y passe n'est que la moitie de sa largeur. René Macé, Moine de Vendôme, dans son Poème Ms. intitulé le bon Prince, en donne une etymologie plus juste (c).

L'Empereur vient par la Coutellerie Jusqu'au carfour nommé la Vangerie, Où fut jadis la Planche de Mibray: Tel nom portoit pour la vague & le beay Gette de Seyne en une creuse tranche, Entre le Pont que l'on passoit à planche, Et on l'ôtoit pour être en seurete

<sup>&</sup>quot; (a) Hift. Eccf. Parit, t. 2, | (b) Hilt. S. Martin, de Cam p. 75.—Gall. Chr. tom. 7, col. pis, p. 27. 310.—Coll. Hift: Fr. tom, 11, . am. I, pag. 159.

<sup>\*</sup> Fange, boue,

Recherches sur Paris.

pieds en 1583, comme on le voyoit dans l'Inscription rapportes par Convert (h).

RUE RENAUD LE FÉVRE. Elle aboutit à la place Baudoyer, & au Cimerière ou Marché S. Jean. Le nom de cette rue, qui n'étoit encore qu'une ruelle au XVI! fiécle, & qui n'étoit encore qu'une sous le nom général de ruelle par laquelle orz va au Cimerière S. Jean, dans la Déclaration de l'Abbaye S. Amoine, en 1522; n'a varié que dans l'orthographe, Regnaule, Regnaud le Feure, le Févre. La Caille la nomme Renand-le-Fèvre. Sur le Plan de d'Heulland elle est placée où est la rue Clockeperce.

RUE DE LA TACHERIE. Elle aboutit d'un côté à la rue de la Coutellerie. & de l'autre à la rne Jean - Pain - mollet. C'étoit anciennement le lieu de la demeure & des Ecoles du Syriago. que des Juiste auffi n'eft-elle désignée dans les anciens Titres que sous le nom de Juiverie. Dans dex Lettres de l'Official de Paris, de 1261, elle est nommée Judgatia sancti Borin; & dans celles de 1161, vicus Judacrius fantti Boniti (?): Judaaria, dans l'Accord de Philippe le Bel avec le Chapitre S. Merri, en 1273; & Vetus Judaaria en 1284, dans le Cartulaire de S. Maur (k). Des 1300, elle avoit pris le nom de la Tâcherie, comme on past le voir dans Guillot; & je ne vois pas qu'elle en ait changé depuis. Lorsque les Juiss furent chassés par Philippe le Bel, en 1306,

<sup>(</sup>h) Corrozet, f. 200 v°. (k) F. 2333 & 407 de celui (i) Pattonal A. p. 759 & de la Bibl, du Roi.

gogue à Jean Pruvin, son Cocher (1).

٠ς. į

pice i

andi

mét

le fe

ı d

110

ęì

)

d

ß

Il y a dans cette rue un cul-de-sac appelé DE S. BENOîT; il se nommoit auparavant rueile des Bons-Enfants (m). Ces deux noms viennent d'une Enseigne. La Caille l'appelle de la peute Tâcherie.

RUE DE LA TANNERIE. Elle va de la rue Planche-Mibrai à la place de Gréve. Cette rue portoit ce nom en 1300, puisque Guillot en fait mention. Sauval dit qu'en 1348 elle s'appeloit ruelle de la Planche aux Teinturiers; & depuis, rue de l'Ecorcherie (n). J'ai quelque peine à adopter ces deux noms, n'ayant trouvé aucun Titre qui les lui donne. J'ai déja observé que l'Ecorcherie étoit à quelque distance de cette rue, & près de l'ancienne Place aux Veaux. Quant à la Planche aux Teinturiers, je crois la reconnoître dans le bout de la rue qui porte ce dernier nom.

Il y avoit dans certe rue, au siècle passé, quatre ruelles descendant à la Rivière, dont il n'existe plus qu'une: la première du côté de la Planche-Mibrai, est simplement appelée ruelle, sans aucun nom dans les Censiers de l'Archevê-ché; peut-être est-ce celle qu'on nommoit Jean le Forestier en 1369 (o). La seconde se nommoit de l'Archet, à cause d'une Arcade qui étoit au bout; elle sait la continuation de la rue des Teinturiers, dont je vais parler. La troisième est celle que

<sup>(1)</sup> Sauval, tom. 1, p. 163. (n) Id. tom. 1, p. 163. (m) Id. tom. 3, pag. 566. (o) Sauval, tom. 3, p. 78. XI. Quartier.

Recherches sur Paris.

:50

Corrozet désigne sous le nom de ruelle allant aux Chambres de Maître Hugues: c'étoient trois Moulins qui étoient situés vis-à-vis, & que Me Hugues Restoré (p) avoit eu, au mois de Mars 1307, la permission de saire reconstruire. Gomboust les a marqués sur son Plan. Ensin la quatrième s'appeloit ruelle de la Vieille Tannerie ou Simon Finet, & non Tinet, comme on lit dans la Caille, qui appelle Vieille Tannerie la partie de cette rue qui aboutit à la Gréve. Elle doit ce nom à Simon Finet (q), dont le père obtint, le 5 Juin 1481, la permission de sicher quatre pieux en la rivière de Seine, pour soutenir un quai derrière sa maison, saisant le coin d'une petite ruelle qui va à Seine.

RUE DES TEINTURIERS. Elle traverse de la rue de la Vannerie à celle de la Tannerie. La Caille la prolonge jusqu'à la Rivière. L'Abbé Lebeus (r) a pensé que ce pouvoit être la Coifferie de Guillot; mais en suivant la marche du Poète, j'ai de la peine à l'y reconnoître. Les Censiers du milieu du XV siècle, & le Compte des Anniversaires de Notre-Dame, de 1482, ne la désignent que comme une ruelle qui va de la Tannerie en la Vannerie. Il paroît, par le Plan de Gomboust, qu'on lui donnoit un nom qui n'est pas honnête, & qui ne devoit s'appliquer qu'à la partie qui donne sur la Rivière; car, suivant de Chuyes, cette rue s'appeloit déja des Teinturiers, à cause de ceux que le voisinage

<sup>(</sup>p) Cart. S. Magl. ex Bibl. (q) Arch. de l'Archevêché. Reg. 5414, f. 273. (r) Tom. 2, pag. 600.

Quartier de la Gréve.

de la Rivière avoit engagés à s'y établir. Le bout de cette rue s'appeloit de l'Archet, comme je l'ai dit à l'article précédent. On la depuis nommé Navet, & des Trois-Bouteilles, d'une Enseigne.

RUE DE LA TISSERANDERIE. Elle aboutit d'un côté au carrefour Guillori, de l'autre à la place Baudoyer. Le commencement de cette rue, du côté du carrefour & jusqu'à la rue du Mouton, se nommoit rue de Vieille-Oreille (s), comme je l'ai remarqué ci-dessus à l'article de la rue de la Coutellerie; le reste s'appeloit de la Tisseranderie, comme on le voit dans un Contrat de vente du mois de Décembre 1263, inséré dans le Trésor des Chartes. Il ne paroît pas qu'elle ait porté d'autre nom que celui-ci, qu'elle devoit probablement aux Tisserands qui l'habitoient. Dès 1300, on l'appeloit la Viez-Tisseranderie; on la trouve même ainsi indiquée dès 1293, dans un Amortissement sait à S. Nicolas du Louvre (t).

Jusqu'en 1758 on a vu au bout de cette rue la Chapelle & les restes d'un Hôpital qu'on y avoit construit sous le nom de S. Gervais; il sut érigé par les soins & aux frais d'un nommé Garin, Maçon, & de son sils, qui étoit un Prêtre nommé Harcher. Ils y destinèrent la maison qu'ils avoient devant S. Gervais, qui sut amortie en 1171 par Robert de France, Comte de Dreux (u). J'en parlerai plus au long à l'article des Religieuses de S'e Anastase ou Hospitalières de S. Gervais, vieille rue du Temple. Les bâtiments de

<sup>(</sup>s) Cart. S. Maur. f. 233. | Prés, coté 453, f. 144. (t) Mf. de S. Germain-des- | (u) Du Breul, p. 950. Dii

Recherches sur Paris.

certe Chapelle & de cet Hôpital tombant en ruine, on les a abattus en 1758, & on a conftruit des maisons particulières sur leur emplacement.

Il v avoit autrefois dans cette rue plusieurs Hôtels fameux par leur étendue & par la qualité de ceux qui les occupoient. L'Hôtel de Sicile ou d'Anjou comprenoit tout l'espace entre la rue du Coq & celle des Coquilles, jusqu'à la rue de la Verierie: Sauval (x) dit qu'il s'étendoit jusqu'à la rue de la Poterie, ce qu'il ne faut entendre que des dépendances de cet Hôtel; car la rue Gentien, ou des Coquilles, existoit alors, & l'Hôtel du Chantier d'Anjou subsistoit encore en 1575 vis-à-vis la rue du Mouton. Cet endroit a pour enseigne la Macq. Thomas la Macque, qui demeuroit vis-à-vis, & qui a occupé depuis ce logis, lui en a fait donner le nom. Cet Hôtel d'Anjou s'appeloit aussi l'Hôtel du Roi Louis, parce qu'il étoit habité, à la fin du XIVe siècle, par Louis II, Duc d'Anjou, Roi de Naples, de Jérusalem, d'Arragon & de Sicile.

Entre la rue du Coq & celle des Deux-Portes (y) étoient les Hôtels de Jacques de Bourbon, Connétable de France sous le Roi Jean, & du Duc de Berri. Ils surent réunis tous les deux, & passerent à Blanche de Navarre, seconde semme de Philippe de Valois, Roi de France, d'où il prit le nom d'Hôtel de la Reine

Błanche.

Enfin les Abbés de S. Faron avoient aussi

<sup>(</sup>x) Tom. 1, p. 76 & 247; (y) Sauval, tom. 2, p. 67, & tom. 3, p. 281 & 283. 71, \$1 & 131.

leur Hôtel dans cette rue & dans celle de la Verrerie, & c'est de cet Hôtel que le cul-de-sac S. Farion, qui subsiste encore, a pris son nom. On trouve qu'il a été aussi nommé rue de l'Esculterie, suivant l'Abbé Lebeuf, rue de la Piotette en 1313, & depuis cul-de-sac & rue des Juis, & ruelle ou cul-de-sac Barenin; ensin cul-de-sac S. Faron.

RUE DE LA VANNERIE. Elle va de la rue Planche-Mibrai à la place de Gréve. Sauval dit que cette rue s'appeloit en 1269 vicus in Avenaria, & rue de l'Avoinerie en 1396. Ne seroit-ce point une faute de Copiste? Je le crois: car dans une Transaction (7) entre le sieur de S. Germain & le Prieur de S. Eloi, passée au mois de Novembre 1252, pour deux maisons sifes en cette rue, elle est appelée Vaneria. Elle porte le même nom dans l'Accord de Philippe le Hardi avec le Chapitre S. Merri en 1273. Guillot, le Rôle de 1313, & autres Actes postérieurs, la nomment la Vannerie. On l'a quelquefois distinguée en haute & basse Vannerie; & j'ai remarqué qu'on avoit même donné ce nom à la rue S. Jacques de la Boucherie.

Il y a dans cette rue un carrefour où aboutit la rue de la Coutellerie, que quelques Auteurs ont mal-à-propos appelé le carrefour Guilleri ou Guillori, dont j'ai parlé ci-devant. Sauval le nomme carrefour des Recommandaresses, & il a inféré, avec raison, que le haut de cette rue, du côté de la Planche-Mibrai, étoit appellé rue des Recommandaresses. On voit en esset dans une Sen-

<sup>(7)</sup> Archiv. del'Archevêché.

Recherches fur Paris, &c.
tence du Trésor, du 12 Juillet 1597, concernant
le Fief de Mercadé, qu'il consiste, entre autres,
en deux maisons rue de la Coutellerie, & sune
en la rue des Recommandaresses, autrement dite
rue de la Vannerie. Il paroît que ce carresour a
été formé par le retranchement de quelques maisons, qui sut ordonné le 19 Mars 1565 (a).

Fin du onziéme Quartier.

<sup>(</sup>a) Reg. de la Ville, f. 255 vo.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

## Des objets contenus dans ce XIe Quartier.

| Λ                                | m C . 2 . 1 1 C 1 1 1 3            |
|----------------------------------|------------------------------------|
| MGnès. (rue Dame) P. 41          | Enfants. (cul-de-sac des bons)49   |
| Archet. (ruelle de l') 49 & 51   | Esculerie. (rue de l')             |
| Arietis. (domus) 41              | Esprit. (l'Hôpital du S.) 22       |
| Arrode. (ruelle Richard) 4       | Esprit. (rue du S.)                |
| Ars.                             | Faron. (cul-de-fac S.) 53          |
| Arsis. { rue des ) 3 & 4         | Figularia. 47                      |
| Affis.                           | Finer. (ruelle Simon) 50           |
| Avenaria. rue de la) 53          | Forestier. (ruelle Jean le) 49     |
| Avoinerie. True de la ) 53       | Foulons. (ruelle aux) 41           |
| Auris. (vicus veteris) 15 & 47   | Franc-Murier. (rue du) 8           |
| Bade. (rue Simon) 17             | Galiace. (rue) 46                  |
| Pagandes )                       | Garçons. (rue des mauvais) 16      |
| Bagaudarum. { Castrum) 7         | Garnier-sur-l'eau. (rue)           |
| Dagunua un. J                    | Garnisons. (rue des vieilles) 17   |
| Barentin (cul-de-fac) 53         | Gentien. (rue) 14                  |
| Barres. (rue des) 4              | Gentianus (vicus) ibid.            |
| Barres.(ruel. aux moulins des) ; | Gervais. (l'Eglise S.)             |
| Baudoyer. (place) 6              | Gervais. (rue du Port S.) ibid.    |
| Benoît. (cul-de-sac S.) 49       | Gervais. (rue du Monceau S.)       |
| Berci. (rue de) 7                | 18 & 47.                           |
| Bled. (ruelle du port au) 42     | Gervais (rue S.) 47                |
| Bonhomme. (place au) 37          | Gervais. (rue du Cimetière S.)     |
| Boniti. (Judaaria Sti) 13 & 48   | 5, 18 & 47                         |
| Bont. (rue & Chapelle S.) 8      | Gervais. (rue du Chevet S.) 5      |
| Bont. (ruelle S.) 29             | Gervais. (le Monceau S.) 47        |
| Bouteilles. (rue des trois) 51   | Gervais. (ruelle du petit Port S.) |
| Bretons. (rue aux) 19            | 46                                 |
| Briffet. (la cour) 41            | Grenier-sur-l'Eau. (rue) 18        |
| Chartron. (rue de) 16            | Gréve. (place de)                  |
| Cimetière. (rue du) 47           | Gréve. (quai de la)                |
| Coifferie. (rue de la) 50        | Cuiana Onsilla Carrafonal          |
| Coq. (rue du)                    | Guigne-Oreille. (carrefour)        |
| Coquilles. (rue des) 14          | Guillori. 5 15, 46 & 53            |
| Coutellerie. (rue de la) 14 & 16 | Guillori. (rue du carrefour) 28    |
| Couteliers. (rue aux) ibid.      | Haudriettes. (rije des) 24         |
| Croc. (rue du) 29                | Haudriettes. (.Chapelle des)       |
| Croix. (les Filles de la Con-    | ibid.                              |
| grégation de la )                | Hoqueton. (rue du) 7               |
| Dentelle. (rue de la) 29         | Jean. (l'Eglite S.)                |
| Ecorcherie, (rue de l')          | Jean. (Cloirre S.) 46 & 45         |

| Jean. (Fillettes S.) Pag. 37 Jean. (rue S.) 34 Jean. (rue du Chevet S.) 34 Jean. (rue du Chevet S.) 34 Jean. (Cimetière S.) 37 Jean. (Cimetière S.) 37 Jean. (Cimetière S.) 37 Jean. (Marché S.) 37 Jean. (Marché S.) 37 Jean. (Marché S.) 37 Jean-de-l'Epine. (rue) 28 Jean-de-l'Epine. (rue) 29 Jean-de-l'Epine. (rue) 29 Jean-mollet. (rue de la) 30 Jean-mollet. (rue de la) 48 Jean-mollet. (rue de la) 48 Lanterne. (rue de la) 29 Lanterne. (rue de la) 29 Laurentio. (vicus Radulphi de fanto) 14 Levrette. (rue de la) 30 Levrette. (rue de la) 30 Levrette. (rue de la) 30 Malivanz. (rue) 5 Mallet. (rue André) 13 & 41 Maltois. 7 Marteret. S. Jean. 7 Martrai. 8 Martroi. 7 Teinturiers. (ruelle de la Plan-morie.  | 56 Table                     | alphabétique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jean. (rue S.)  Jean. (rue du Chevet S.)  Jean. (cimetière S.)  Jean. (Cimetière S.)  Jean. (Cimetière S.)  Jean. (Marché S.)  Jean. (Marché S.)  Jean. (Marché S.)  Jean-de-l'Epine. (rue)  Jean-de-l'Epine. (rue)  Jean Pain-mollet. (rue)  Jean Pain-mollet. (rue)  Judaaria (vetus)  Judaarius vieus S. Boniti.  Bulis. (rue des)  Juiverie. (la)  Lanterne. (rue de la)  Laurentio. (vicus Radulphi de fantis)  Levrette. (rue de la)  Longpont. (rue de)  Malivaux. (rue)  Mallet. (rue André)  Martel.  Marteret. S. Jean. (rue du)  Marteret. S. Jean. (rue du)  Martroi.  Martroi.  Martroi.  Morteeliaria.  Morteeliaria.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Mouton. (rue de)  Jag 46 & 51.  Pelletier (quai)  Planche-Mibrai. (rue des)  Poiffons. (rue des trois)  John Poiffons. (rue des deux)  Poiffons. (rue des des true des deux)  Poiffons. (rue des deux)  Poiffons. (rue des deux)  Poiffons. (rue des deux)  Poiffons. (rue des deux)  ### Poiffons. (rue des deux)  ### Potreia.  Potreia.  Potreia.  Potreia.  Redea. (rue de la)  ### Recommandareffes. (rue des)  ### Recommandareffes. (rue des)  ### Recommandareffes. (rue des)  Savari. (ruelle Jehan)  ### Prunier. (rue des)  ### Recommandareffes. (rue des)  ### Recomma | Jean. (Fillettes S.) Pag. 17 | Day on District American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jean. (rue du Chevet S.) 34  Septiments. (rue des) 46  Jean. (Cimetière S.) 37  Jean. (Marché S.) 37  Jean. (Marché S.) 37  Jean. (marché S.) 37  Jean. (Portes. (rue des trois) ibid.  Jean. (Portes. (rue des deux) 46  Jean-de-l'Epine. (rue) 28  Jean-de-l'Epine. (rue) 28  Jean-de-l'Epine. (rue) 29  Jean Pain-mollet. (rue) 29  Poteria. (rue de la) 46  Judzaria (vetus) 13 & 48  Pourtour. (rue de la) 46  Judzarius vieus S. Boniti. 48  Prunier. (rue de la) 49  Realle. (rue Lambert de) 13  Recommandaresses. (rue des) 14  Recommandaresses. (rue des) 14  Renard. 16 Févre. 14  Renard. 16 Févre. 14  Renard. 16 Févre. 17  Renard. 16 Févre. 17  Renard. 17  Renard. 18 Févre. 18  Renard. 18 Févre. 19  Renard. 19 Févre. 19  Renard. | T / C \                      | mind a setting of the |
| Jean. (Cimetière S.) 37 Jean. (Marché S.) 37 Jean. (Marché S.) 37 Jean. (Marché S.) 37 Jean. (Marché S.) 37 Jean-de-l'Epine. (rue) 28 Jean-de-l'Epine. (rue) 29 Jean-mollet. (rue) 29 Judearia (vetus) 13 & 48 Judearia (vetus) 13 & 48 Judearia (vetus) 5. Boniti. 48 Juifs. (rue des) 53 Juiverie. (la) 48 Lanterne. (rue de la) 29 Laurentio. (vicus Radulphi de fantio) 14 Levrette. (rue de la) 30 Levrette. (rue de la) 30 Longpont. (rue de) 30 Malivaux. (rue) 5 Mallet. (rue André) 13 & 41 Maltois. Martel. 7 Martroi. 7 Martroi. 7 Martroi. 7 Mortellaria. 7 Morterelia. 40 Morterelia. 40 Morterelia. 40 Morterelia. 41 Monton. (rue du) 41 Navet. (rue) 51 Navet. (rue) 52 Naveria. 7 Teinturiers. (rue de la) 51 Navet. (rue) 51 Tifferanderie. (rue de la) 51 Tonnellerie (rue de la) 15 Vaneria. 53 Pelletier (quai) 42 Vannerie. (rue de la) ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T ( 1 01 . 0 ) (1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jean. (Cimetière S.) Jean. (Marché S.) Jean. (Marché S.) Jean-de-l'Epine. (rue) Jean Pain-mollet. (rue) Judaaria (vetus) Ji & 48  Judaaria (vetus) Ji & 48  Judaarius vieus S. Boniti. Juiris. (rue des) Juiverie. (la) Lanterne. (rue de la) Lanterne. (rue de la) Levrette. (rue de la) Levrette. (rue de la) Longpont. (rue de) Malten. (rue André) Martel.  Marteret. S. Jean. rue du) Marterio. Martrai. Morterelia. Mort |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jean. (Marché S.)  Jean-de-l'Epine. (rue)  Jean-de-l'Epine. (rue de la)  Jean-le.  |                              | Poissons, (rue des trois) ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jean-de-l'Epine. (rue)  Jean Pain-mollet. (rue)  Judaaria (vetus)  Judaaria (vetus)  Judearius vieus S. Boniti.  Juifs. (rue des)  Juiverie. (la)  Lanterne. (rue de la)  Lanterne. (rue de la)  Levrette. (rue de la)  Longpont. (rue de)  Malivaux. (rue)  Malivaux. (rue)  Maltois.  Martel.  Marteret. S. Jean. rue du)17  Martrai.  Martrai.  Martrai.  Martrai.  Morteellaria.  Morterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  Oreille. (rue de vieille)  128  Poteria.  Poteria.  Poteria.  Poteria.  Poteria.  Poteria.  Poteria.  Pourtour. (rue de la)  Ade Ralle. (rue de la)  Réale. (rue de la)  Recommandaresses. (rue des)  It & 53;  Renard. \ le Févre. \ rue)  Savari. (ruelle Jehan)  17  Savari. (ruelle Jehan)  Tâcherie. (rue de la)  Tâcherie. (rue de la)  Tâcherie. (rue de la)  Tâcherie. (rue de la)  Tannerie. (rue de la)  Tannerie. (rue de la)  Tannerie. (rue de la)  Teinturiers. (ruelle de la Planche aux)  Teinturiers. (rue des)  Temple. (ruelle des Moulins du)  Tisseranderie. (rue de la)  Tisseranderie. (rue de la)  Tonnellerie (rue de la)  Yaneria.  Pelletier (quai)  Yannerie. (rue de la)  **Tonnellerie (rue de la)                                                            | <b>-</b> )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jean Pain-mollet. (rue)  Judaaria (vetus)  13 & 48  Judaarius vieus S. Boniti.  Juifs. (rue des)  Juiverie. (la)  Lanterne. (rue de la)  Lanterne. (rue de la)  Laurentio. (vicus Radulphi de fantio)  Levrette. (rue de la)  Longpont. (rue de)  Malivaux. (rue)  Malivaux. (rue)  Maltois.  Martel.  Marteret. S. Jean. rue du)17  Martrai.  Martrai.  Martroi.  Martroi.  Martroi.  Mortellaria.  Morterelia.  Monterelia.  Movet. (rue de vieille)  Oreille. (rue de vieille)  15 Ag  Pourtour. (rue de la)  Pourtour. (rue du)  Fruinier. (rue du)  Recommandaresses. (rue des)  14 & 53;  Recommandaresses. (rue des)  14 & 53;  Renard. } le Févre. } rue)  15 Seine. (ruelle Jehan)  17 Tâcherie. (rue de la)  48 Tâcherie. (rue de la)  49 Tannerie. (rue de la)  49 Tannerie. (ruelle de la vieille)  Tannerie. (ruelle de la Planche aux)  Teinturiers. (rue des)  50 Temple. (ruelle des Moulins du)  Tisseranderie. (rue de la)  51 Tisseranderie. (rue de la)  53 Tisseranderie. (rue de la)  54 Tonnellerie (rue de la)  55 Tonnellerie (rue de la)  56 Tonnellerie (rue de la)  57 Tonnellerie (rue de la)  58 Ag  78 Ag  79 Prunier. (rue  40 13  84 Ag  84 Ag  84 Ag  84 Ag  84 Ag  85 Ag  85 Ag  86 Ag  87 Ag  86 Ag  87 Ag  86 Ag  87 Ag  86 Ag  87 Ag  |                              | TO .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Judaaria (vetus) 13 & 48  Judaarius vieus S. Boniti. 48  Juifs. (rue des) 53  Lanterne. (rue de la) 29  Laurentio. (vicus Radulphi de fantio) 14  Levrette. (rue de la) 30  Longpont. (rue de) 30  Malivaux. (rue) 5  Maller. (rue André) 13 & 41  Marteret. S. Jean. rue du) 7  Martrai. 6  Martroi. 7  Martroi. 7  Martroi. 7  Mortellaria. 40  Mortellaria. 40  Morterelia. 41  Mouton. (rue de) 30  Morterelia. 41  Mouton. (rue de) 30  Morterelia. 42  Morterelia. 45  Monterelia. 45  Monterelia. 47  Mouton. (rue de) 49  Morterelia. 41  Mouton. (rue de) 49  Morterelia. 41  Mouton. (rue de vieille) 15, 15 feferanderie. (rue de la) 51  Navet. (rue) 51  Tifferanderie. (rue de la) 51  Tonnellerie (rue de la) 53  Vaneria. 53  Pelletier (quai) 48  Pourtour. (rue du) 52  Ralle. (rue de la) 13  Réale. (rue de la) 13  Recommandaresses. (rue des) 52  Recommandaresses (rue des) 52  Recommandaresses 6  Renard.                                                                                                                             | Jean Pain-mollet. (rue) 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Judaarius vieus S. Boniti. 48  Juifs. (rue des)  Juiverie. (la)  Lanterne. (rue de la)  Laurentio. (vicus Radulphi de fantis)  Levrette. (rue de la)  Longpont. (rue de)  Malivaux. (rue)  Mallet. (rue André) 13 & 41  Martel.  Martel.  Marteret. S. Jean.  Martel.  Marteret. S. Jean.  Martroi.  Merreins. (rue des)  Mortellaria.  Monterelia.  Monterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  24  Prunier. (rue Lambert de)  13  Réale. (rue de la)  7  Recommandaress. (rue des)  Renaud.  Renard. } le Févre. } rue)  48  Tâcherie. (rue de la)  49  Tâcherie. (rue de la)  Tâcherie. (rue de la)  Tannerie. (rue de la)  Tannerie. (rue de la)  Tannerie. (ruelle de la vieille)  Teinturiers. (ruelle de la Planche aux)  Teinturiers. (rue des)  Temple. (ruelle des Moulins du)  Tisseranderie. (rue de la)  Tonnellerie (rue de la)  Yameria.  Prunier. (rue  13  Réale. (rue de la)  7  Recommandaresses. (rue des)  Savari. (tuelle Jehan)  17  Tâcherie. (rue de la)  Tâcherie. (rue de la)  Tannerie. (rue de la)  Tannerie. (rue de la)  Teinturiers. (ruelle des Moulins du)  Tisseranderie. (rue de la)  5  Tisseranderie. (rue de la)  5  Tonnellerie (rue de la)  15  Vameria.  Vannerie. (rue de la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juifs. (rue des) Juiverie, (la)  Lanterne. (rue de la)  Laurentio. (vicus Radulphi de fantho)  Levrette. (rue de la)  Longpont. (rue de)  Malivaux. (rue)  Mallet. (rue André) 13 & 41  Martel.  Marteret. S. Jean. rue du) 17  Martrai.  Martrai.  Martrai.  Mortellerie. (rue de la)  Mortellaria.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Monterelia.  Monterelia |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juiverie. (la)  Lanterne. (rue de la)  Lanterne. (rue de la)  Laurentio. (vicus Radulphi de fantio)  Levrette. (rue de la)  Longpont. (rue de)  Longpont. (rue de)  Malivaux. (rue)  Maller. (rue André) 13 & 41  Maltois.  Martel.  Marteret. S. Jean. rue du) 17  Martroi.  Merreins. (rue des)  Mortellerie. (rue de la)  Morterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Monterelia.   | <b>-</b> 'C / 1. \           | D 11 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lanterne. (rue de la)  Laurentio. (vicus Radulphi de fantio)  Levrette. (rue de la)  Levrette. (rue de la)  Longpont. (rue de)  Malivanz. (rue)  Mallet. (rue André) 13 & 41  Maltois.  Martel.  Marteret. S. Jean. rue du) 17  Martrai.  Martrai.  Merreins. (rue des)  Mortellerie. (rue de la)  Mortellerie. (rue de la)  Morterelia.  Monton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  15  Pelletier (quai)  Pares Recommandaresses. (rue des)  14 & 53;  Renaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | D(1 ) 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laurentio. (vicus Radulphi de fantio)  Levrette. (rue de la) Levrette. (rue de la) Leongpont. (rue de) Malivaux. (rue) Mallet. (rue André) 13 & 41  Maltois. Martel. Marteret. S. Jean. rue du)17 Martrai. Martroi. Merreins. (rue de la) Mortellerie. (rue de la) Mortellerie. (rue de la) Mortellaria. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Mort |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Levrette. (rue de la) Longpont. (rue de) Longpont. (rue de) Malivaux. (rue) Mallet. (rue André) 13 & 41 Maltois. Martel. Marteret. S. Jean. rue du) 17 Martroi. Merreins. (rue des) Mortellerie. (rue de la) Morterelia. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Monterelia. Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Mo |                              | <i>- - - - - - - - - -</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longpont. (rue de) Malivaux. (rue) Maller. (rue André) 13 & 41 Maltois. Martel. Marteret. Martrai. Martroi. Merreins. (rue de la) Mortellaria. Mortellaria. Mouton. (rue du) Navet. (rue) Oreille. (rue de vieille) Pelletier (quai)  Savari. (ruelle Jehan) Tâcherie. (rue de la) 48 Tâcherie. (rue de la) 49 Tannerie. (rue de la petite) 49 Tannerie. (rue de la) Tannerie. (rue de la vieille) Tannerie. (ruelle de la vieille) Teinturiers. (ruelle de la Planche aux) Teinturiers. (rue des) 50 Temple. (ruelle des Moulins du) 5 Tifferanderie. (rue de la) 5 Tifferanderie. (rue de la) 5 Tonnellerie (rue de la) 5 Vaneria. 5 Vaneria. 5 Vanerie. (rue de la) 6 17 Tâcherie. (rue de la) 7 Tannerie. (rue de la) 7 Teinturiers. (rue des) 7 Teinturiers. (rue des) 7 Teinturiers. (rue de la) 7 Tifferanderie. (rue de la) 7 Tifferanderie. (rue de la) 7 Tonnellerie (rue de la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fancto) 14                   | Renard 1 le Févre 2 rue ) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longpont. (rue de) Malivaux. (rue) Maller. (rue André) 13 & 41 Maltois. Martel. Marteret. Martrai. Martroi. Merreins. (rue de la) Mortellaria. Mortellaria. Mouton. (rue du) Navet. (rue) Oreille. (rue de vieille) Pelletier (quai)  Savari. (ruelle Jehan) Tâcherie. (rue de la) 48 Tâcherie. (rue de la petite) 49 Tannerie. (ruelle de la vieille) Tannerie. (ruelle de la vieille) Teinturiers. (ruelle de la Planche aux) Teinturiers. (rue des) Temple. (ruelle des Moulins du) Tifferanderie. (rue de la) Tonnellerie (rue de la) Vaneria. Yannerie. (rue de la) ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Levrette. (rue de la) 30     | Renaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Malivaux. (rue)  Mallet. (rue André) 13 & 41  Maltois.  Martel.  Martel.  Marteret.  Martroi.  Merreins. (rue de la)  Mortellaria.  Morterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  24  Mortelle (rue de la)  Mortelle (rue de la)  Morterelia.  Monterelia.   |                              | Savari. (Tuelle Jehan) 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maltois.  Martel.  Marteret.  Marteret.  Martrai.  Martroi.  Merreins. (rue des)  Mortellerie. (rue de la)  Mortellaria.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Monterelia.  Morterelia.   Teinturiers. (rue des)  Teinturiers. (rue des)  Teinturiers. (ru | Malivaux. (rue)              | Seine. (ruelle de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maltois.  Martel.  Marteret.  Marteret.  Martrai.  Martroi.  Merreins. (rue des)  Mortellerie. (rue de la)  Mortellaria.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Monterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Morterelia.  Monterelia.  Morterelia.   Teinturiers. (rue des)  Teinturiers. (rue des)  Teinturiers. (ru | Maller. (rue André) 13 & 41  | Tâcherie. (rue de la) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Martel.  Marteret. S. Jean.  Marteret. S. Jean.  Marteret.  Martroi.  Merreins. (rue des)  Mortellerie. (rue de la)  Mortellaria.  Monterelia.  Monterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  24  24  25  26  26  26  27  Pelletier (quai)  Tannerie. (rue de la)  49  Teinturiers. (ruelle de la Planche aux)  49  Teinturiers. (rue des)  50  Temple. (rue des)  50  Tifferanderie. (rue de la)  51  Tifferanderie. (rue de la)  53  Vaneria.  53  Vannerie. (rue de la)  49  Teinturiers. (rue des)  50  Temple. (rue des)  50  Temple. (rue de la)  51  Tifferanderie. (rue de la)  53  Vaneria.  53  Vannerie. (rue de la)  49  Teinturiers. (rue des)  50  Temple. (rue des)  50  Temple. (rue de la)  51  Tifferanderie. (rue de la)  53  Vaneria.  53  Vannerie. (rue de la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maltois.                     | Tâcherie. (rue de la petite) 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Martrai.  Martroi.  Merreins. (rue des)  Mortellerie. (rue de la)  Mortellaria.  Monterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  24, 46 & 51.  Pelletier (quai)  Teinturiers. (ruelle de la Planche aux)  49  Teinturiers. (rue des)  50  Temple. (rue des)  50  Temple. (rue de la)  51  Tifferanderie. (rue de la)  71  Tonnellerie (rue de la)  Vanneria.  53  Vannerie. (rue de la)  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Martel. (                    | Tannerie. (rue de la) 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Martroi. Merreins. (rue des) Mortellerie. (rue de la) Mortellaria. Monterelia. Mouton. (rue du) Navet. (rue) Oreille. (rue de vieille) 28, 46 & 51. Pelletier (quai)  Teinturiers. (rue le la) 49 Teinturiers. (rue des) 50 Temple. (rue des) 50 Tifleranderie. (rue de la) 51 Tonnellerie (rue de la) 53 Vannerie. (rue de la) 53 Vannerie. (rue de la) 53 Vannerie. (rue de la) 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Tannerie. (ruelle de la vieille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Martroi.  Merreins. (rue des)  Mortellerie. (rue de la)  Mortelleria.  Morterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  28, 46 & 51.  Pelletier (quai)  Teinturiers. (rue de la)  49  Teinturiers. (rue des)  50  Temple. (rue des)  50  Temple. (rue des)  50  Tifferanderie. (rue de la)  51  Tonnellerie (rue de la)  Vanneria.  53  Vannerie. (rue de la)  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mortellerie. (rue de la)  Mortellaria.  Monterelia.  Monterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  28, 46 5 51.  Pelletier (quai)  Teinturiers. (rue des)  50  Temple. (rue des)  51  Tifferanderie. (rue de la)  53  Vaneria.  73  Vannerie. (rue de la)  28, 46 5 51.  Vaneria.  Vannerie. (rue de la)  34  Vannerie. (rue de la)  35  Vannerie. (rue de la)  36  Vannerie. (rue de la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Martroi.                     | Teinturiers. (ruelle de la Plan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mortellaria.  Monterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  28, 46 8 51.  Pelletier (quai)  Temple. (ruelle des Moulins du)  5  Tifferanderie. (rue de la) 51  Tonnellerie (rue de la)  28, 46 8 51.  Vaneria.  Vannerie. (rue de la)  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Merreins. (rue des) 24       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Morterelia.  Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  28, 46 & 51.  Pelletier (quai)  41 du)  Tifferanderie. (rue de la)  71 Tifferanderie. (la viez)  13  ibid.  Vanneria.  73 Vannerie. (rue de la)  Vannerie. (rue de la)  34 du)  75 Tifferanderie. (rue de la)  75 Vannerie. (rue de la)  76 du)  77 Tifferanderie. (rue de la)  78 du)  79 Tifferanderie. (rue de la)  70 Annerie. (rue de la)  70 Annerie. (rue de la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mouton. (rue du)  Navet. (rue)  Oreille. (rue de vieille)  28, 46 8 51.  Pelletier (quai)  41 Tisseranderie. (rue de la) 51  Tonnellerie (rue de la)  Vaneria.  73  Vannerie. (rue de la)  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Navet. (rue) 51 Tisseranderie. (la viez) ibid. Oreille. (rue de vieille) 13, Tonnellerie (rue de la) 28 28, 46 & 51. Vaneria. 53 Pelletier (quai) 42 Vannerie. (rue de la) ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T"                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oreille. (rue de vieille) 15, Tonnellerie (rue de la) 28, 28, 46 & 51. Vaneria. 53 Pelletier (quai) 42 Vannerie. (rue de la) ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28, 46 & 51. Vaneria. 53<br>Pelletier (quai) 42. Vannerie. (tue de la) ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Navet. (rue) 51              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelletier (quai) 42 Vannerie. (rue de la) ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 7 <i>7</i> · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perronelle. } rue)  42 Vannerie. (rue de la)  43 Ville. (l'Hôrel-de-)  44 Ville. (rue de la)  45 Ville. (rue de la)  46 Ville. (rue de la)  47 Ville. (rue de la)  48 Ville. (rue de la)  49 Ville. (rue de la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,466 51.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perronelle. } rue) 30 & 42 Ville. (Triotei-de-) 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penetier (quai) 42           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perronelle. 7 Violette. (rue de la) 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pernelle. } rue) 30 & 42     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perionelle.                  | violette. (rue de la) 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.

J'AI LU, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manuscrit, intitulé: Recherches critiques, historiques & topographiques sur la Ville de Paris, &c. Quartier de la Gréve. Cet Ouvrage, rempli de recherches curieuses & intéressantes, accompagnées d'une critique sage, judicieuse & éclairée, m'a paru très-digne de l'impression. A l'aris, le 20 Août 1773. Signé, BEJOT.

Le Privilège du Roi se trouve à la fin du premier Quartier.

• 



...

·



